La Birmanie rompt ses relations avec la Corée du Nord

LIRE PAGE 3



SAMEDI DINOVENIBRE 1983

Algerie, 3 DA : Marco, 4.20 dir. ; Tunisie, 380 m. ; Alle-magne, 1,60 DM ; Autrithe, 15 sch. ; Belgique, 28 fr. ; Canada: 1,70 S : Côte-ci boire, 340 F CFA : Denemark, 6,60 dkr.; Espagne, 100 pes. ; E.-U., 85 c. ; G.-B., 50°p.; Grèce, 65 df.; Viande, 80 p.; Italie, 1 200 L.; Liben, 375 P.; Libye, 0.350 DL; Luxembourg, 27 f.; Norvege, 8,00 kr.; /Peye-Bes, 1.75 fl.; Portugal, 85 esc.; Scotter, 340 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Shede, 7,40 f.; Yougoslevis, 130 nd.

!):

.i¢z. **u:-**

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 C.C.P. 4207 - 23 PARIS Tél.: 246-72-23

#### Une fêlure dans l'apartheid

LA JAMAIQUE EXPULS

QUATRE DIPLOMATES

vembre. En outral le corresponde l'agence de pressa Lattica a éle de pressant de pressant

ton sera dorénavani jerme !

plomates soviétique uni My tor Ivanovitch indrianae

Ivanovitch Malov. andrei Mili

et Vladimir Bondaro membe

services secret. Suffer

(K.G.B.) . selen! - Sr : mier me

naires de l'ambandi di elle

un responsable de transcoler

nistère jamaïcate 200 diamage

gères, M. Bewry, 21, 1 tont are

tuer un haut fent.

nistère, soupconne : 1-oir ton

relations d'un de:

M. Bewry. Le go and monthly.

cain a fait pari

d'U.R.S.S. de son de de le

représentation des maiques

à un niveau corre de la la cu.

vitës légales . 2 : ele 14 Ses

leurs, accuse care a dingen-

parti des travas ... - de Jan

(W.P.J., marrows, to believe

voulu recruier a. many

se battre à la Grande Leux de

de sécurité l'avaire informés

W.P.J. avan ret. ... Haining

Cuba pour engage 235 anne

versives contro a sectificate

M. Seaga étalen - Le contra

fondement, and and and

aggraver let must at many

LE VIOLUE

diplomatique

EST PARU

du mois de novembr

Maccarthysme

• «Rectification»

(CL4.15 .... E%

Alger, nouve

donne au Machra

(DAN EL ... 1.4)

la Jamaïcae

pondu que 🦿

Au somma -

Le premier n - 4 72

Il a affirmé que \_ :: haut for

SOVIÉTIQUES

Deux tiers des électeurs sudafricains blanes se sont prononcés par référendum, mercredi 2 novembre, pour une timide remise en cause de ce qui constitue le fondement de leur domination: l'apartheid. Vote ambigu, dans la mesure où la victoire du « oui » réprésente autant un geste en faveur des minorités indienne et métisse que la confirmation d'un refus de voir la majorité noire associée aux institutions nationales. On peut donc lire de deux façons les résultats de cette consultation électorale. Pour les uns, la mise en œuvre d'une nouvelle Constitution porte en germe le ferment d'un affrontement racial explosif. Pour les autres, elle reprêsente un tout petit pas - mais le premier - dans la . bonne direction ».

L'association partielle et séparée des minorités métisse et indienne à l'exercice du pouvoir constitue, quelles que soient les motivations démographiques inavouées du gouvernement, une authentique innovation dans l'idéologie nationaliste blanche. Les adversaires les plus acharnés de l'apartheid l'admettent tout en reconnaissant que les mesures d'accompagnement de cette modeste évolution lui ôtent, en définitive, toute crédibilité. Que dire en effet d'un processus de coloration parlementaire chapeauté d'un exécutif blanc - qui va se renforcer - et dont le fonctionnement repose tout entier sur l'exclusion, parce qu'ils ont la peau noire, de la majorité des citoyens?

Le gouvernement n'a jamais caché que sa stratégie était contre-révolutionnaire, que son objectif était de circonscrire le « péril noir ». Reste que le référendum a été précédé de l'explosion de cinq bombes en l'espace de vingt-quatre heures et qu'il est difficile d'y voir autre chose qu'un cautère sur une jambe de bois. Le premier ministre, M. Pieter Botha, en est relativement conscient, puisqu'il laisse entendre qu'il ne constitue pas

une fin en soi. C'est très exactement le point de vue de Washington, qui, dès l'annonce des résultats, a salué dans cette approbation une étape sur la voie d'un changement. Le premier ministre a personnellement chargé une commission d'« étudier les moyens de mieux accommoder » les aspirations particulières des Noirs urbanisés, au nombre de queiques, dix millions, qui n'ont jamais voulu s'inuégrer dans les bantoustans (les États noirs satellites de Pretoria) et qui refusent, contre vents et marées, de sacrifier leur citoyenneté sudafricaine à des souverainetés illusoires. M. Botha, prenant acte de cette volonté, en tire une conclusion: - Nous voilà maintenant en position de consacrer toute notre attention à cette affaire.» Retour donc à la case

départ. La prise de position courageuse d'un homme qui, lors de son intronisation, en 1978, avertissait ses concitoyens qu'il leur faudrait « s'adapter ou mourir » est donc réaffirmée avec force. Pour la seconde fois de sa carrière depuis qu'il dirige le pays, M. Botha, qui avait remporté les élections générales de 1981, dispose d'un mandat populaire - conféré par les seuls Blancs en faveur d'une évolution du sys-

tème. [i n'est plus seul pour mener ce combat. Les électeurs, dans leur immense majorité, ont aussi dit non au retour à l'apartheid pur et dur, préconisé par l'extrême droite afrikaner. Mais, ce faisant, les deux tiers de l'électorat libéral traditionnel ont pris le risque calculé de s'alièner un peu plus la compréhension, sinon le respect, des Noirs modérés. Ils ont accordé le bénéfice du doute aux nationalistes réputés « éclairés », et au premier ministre un indéniable triomphe personnel.

#### LA GUERRE AU LIBAN ET LA RECHERCHE D'UN RÈGLEMENT

# Attentat anti-israélien à Tyr Compromis à Genève

Un camion bourré d'explosifs provoque l'effondrement de l'immeuble abritant les services de renseignements israéliens L'aviation de Jérusalem bombarde les positions syriennes

Tandis que les combats entre les Palestiniens loyalistes et dissidents du Fath reprenzient ce vendredi 4 novembre, dans la région de Tripoli, un grave attentat a été perpétré, tôt dans la matinée, contre deux bâtiments occupés par l'armée israélienne à Tyr, au Sud-Liban. En représailles, des avions israéliens ont bombarde vers midi des positions syriennes et palestiniennes dans les secteurs de Bhamdoun et de Sofar, situés dans la montagne du centre du Liban.

Les détails du déroulement de l'attentat ne sont pas connus avec precision, les autorités militaires israéliennes ayant imposé une stricte censure sur toutes les informations. Il apparaît cependant, selon les versions fournies par les correspondants de presse se trouvant sur place, qu'un camion bourré d'explosifs a été lancé à 6 heures, heure locale, sur le siège des services de renseignements israéliens à l'entrée nord de la ville de Tyr, provoquant l'effondrement de l'immeuble. Ce siège abrite également l'administration militaire israélienne pour la région de Tyr, et près de deux cents militaires israéliens y étaient présents au moment de l'explosion, ainsi que des prisonniers libanais et palestiniens.

Les forces israéliennes out aussitôt imposé un couvre seu total pour une durée de trois jours dans la ville de Tyr. Des patrouilles ont sillonné les rues de la ville pour annoncer cette mesure à l'aide de porte-voix. D'autre part, les militaires israéliens ont fermé l'accès du pont Awali dans les deux sens, coupant ainsi le

AU JOUR LE JOUR

Destin

Cernê, le dos à la mer, loin de

sa terre et de son peuple, lâché

par les uns, assailli par les

autres, protégé par un dernier

carré de militants sidèles,

M. Yasser Arafat vit de rudes

Liban-Sud de la capitale. Des hélicoptères atterrissent sans trêve sur les lieux de l'attentat, tandis que d'autres survolent Tyr et les camps de réfugiés palestiniens d'Al Bass et de Bourj-el-Chemali.

La méthode utilisée à Tyr est la même que celle du double attentat commis à Beyrouth, le 23 octobre, contre les contingents américain et français de la force multinationale, qui avait fait deux cent trente morts américains et cinquante-huit français. Vendredi en fin de matinée, les autorités israéliennes ont annoncé la mort de trois soldats israéliens. Vingt-cinq autres auraient été blessés et trente-deux sont portés disparus. Selon le général Yaron, responsable du département du personnel de l'armée israélienne, il y avait soixante militaires israéliens dans le bâtiment touché - et non deux cents ainsi que l'ont dit d'autres sources militaires - et il faudra environ vingt-quatre heures pour dégager les victimes des décombres.

L'attentat a été aussitôt revendiqué par l'organisation du Jihad islamique, qui avait fait de même pour les attentats commis contre l'ambassade américaine en avril dernier à Beyrouth, ainsi que contre le quar uer général américain et un poste français, le 23 octobre. L'auteur anonyme de l'appel téléphonique à l'A.F.P. a assuré que cette • opèration suicide - constitue une riposte aux arrestations opérées par les forces israéliennes au sein de la populatiton du Sud-Liban, et aux menaces de Jérusalem en cas d'abrogation de l'accord avec Beyrouth. - Nous sommes prèts à envoyer deux mille combattants à la mort au Sud-Liban afin de faire sortir de notre pays l'ennemi sioniste. Nous sommes disposés à lancer des opérations partout dans le monde. Attendez de nous une grande surprise très prochainement .. a conclu le correspondant anonyme.

(Lire la suite page 3.)

AU COURS DE SON VOYAGE EN POITOU-CHARENTES

M. Mitterrand plaide pour la « reprise en main »

Lire page 8 les articles de JEAN-YVES LHOMEAU et de PIERRE GEORGES

Le président Gemayel est chargé de négocier la fin de l'occupation israélienne et la restauration

de la « souveraineté totale » du pays

De notre envoyé spécial

Genève. – Un communiqué sibyllin, vague à souhait, mais clair quant à sa portée, a permis de sauver du naufrage la conférence sur le dialogue au Liban. Il aura fallu une journée d'intenses consultations, de multiples échanges bilatéraux et trois heures de discussions animées en séance plénière dans la soirée du jeudi 3 novembre pour que les neuf participants libanais puissent annoncer, en cinq lignes, leur volonté commune de rétablir l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance de leur patrie.

L'originalité de la formule témoigne de l'esprit inventif de ses auteurs : elle devrait conduire dans la meilleure des hypothèses à une réconciliation nationale et, en attendant, instaurer une trêve pour une durée indéterminée. Le communiqué déclare : • Vu les circonstances qui ont accompagné l'accord du 17 mai 1983 (1) et les complica-

tions internationales qui pourraient découler de la présente conjoncture, la conférence a demandé au président de la République libanaise de prendre les mesures et les contacts nécessaires sur la scène internationale pour mettre un terme à l'occupation israélienne et assurer la souveraineté totale du Liban sur 'ensemble de son territoire et dans tous les domaines nationaux. -L'analyse du texte permet de tirer

quelques conclusions logiques l'accord du 17 mai est jugé inadéquat, voire inacceptable, puisque le ches de l'État est chargé d'œuvrer pour obtenir, par d'autres moyens, l'évacuation des troupes israéliennes. Le retrait de celles-ci n'est plus lié - comme il en était convenu dans le traité contesté - au départ des autres forces étrangères, notamment syriennes et palestiniennes, qui ne sont même pas mentionnées dans le communiqué. Les signataires indiquent enfin implicitement que le Liban devrait négocier avec ses partenaires étrangers de nouvelles dispositions assurant sa souveraineté. Le président Gemayel, annonce-t-on officiellement, se rendrait sous peu aux États-Unis - partie prenante dans l'accord du 17 mai - ainsi que dans certains pays arabes, très probablement en Syrie.

**ERIC ROULEAU.** 

(Lire la suite page 4.)

(1) Conclu entre les gouvernements de Beyrouth et de Jérusalem.

### La C.G.T. fait monter la pression

de l'appareil industriel

dans le secteur public

Lire page 25 l'article de MICHEL NOBLECOURT

# Les Malouines de Reagan

Rien ne vaut, pour remonter le moral des gouvernements et des peu-

Ennemi juré d'Israël, ame damnée du terrorisme des années 10, père souettard de l'Occident, puis traitre aux yeux des extrémistes, glorifié autant au injurié, redouté, reçu, chassé: son destin tumultueux lui aura valu d'etre, tour à tour, honoré et hai par tout le monde. Et, quand la terre paraît céder sous lui, on voit ses ennemis d'hier tentés par la

BRUNO FRAPPAT.

ples, une bonne petite victoire. Mm Thatcher avait gagné aux Malouines, un an plus tôt, les élections législatives de juin dernier. A en juger par les sondages, Reagan vient peut-être, à la Grenade, d'assurer sa réélection en 1984.

Réaction compréhensible. Pour les nations, comme pour les individus, la capacité d'absorption des couleuvres a une limite. La Grande-Bretagne, passée, en un demi-siècle, du rang de première puissance du monde à celui comme on l'a dit méchamment de pays en voie de sous-développement, en avait assez d'être traitée en grabataire. A défaut de trouver un homme capable de réincarner Churchill, elle a piébiscité une de ces mères anglaises typiques qui en revaudraient aux Romaines d'antrefois pour le sangfroid et le courage.

par ANDRÉ FONTAINE

Mise au défi par des généraux qui avaient eux-mêmes le plus grand besoin, pour rester au pouvoir, d'un succès extérieur, et qui ne croyaient pas une seconde, usée comme l'était Albjon, qu'elle allait réagir, «Maggie » a envoyé aux antipodes une armada faite de bric et de broc qui. en moins de deux, grâce à la vaillance et au savoir-faire des - tommies », a réglé leur compte aux éphémères conquérants des Malouines. Les Argentins, sur le moment, lui en ont beaucoup voulu. Mais aujourd'hui ils doivent remercier le ciel d'avoir mis Margaret Thatcher à Downing Street. Sans elle, la dictature militaire ne se serait pas écroulée à Buenos-Aires, et ils n'auraient pas retrouvé, diman-

che, le chemin des urnes. Les Britanniques n'avaient pourtant pas subi, depuis celle de Suez en 1956, d'humiliation majeure. Chaque fois qu'ils avaient amené leur pavillon, ç'avait été dans l'honneur, sans avoir été désaits sur le champ de bataille. Ils s'étaient d'ailleurs débrouillés, mine de rien, pour garder Gibraltar, deux énormes bases à Chypre, en toute souveraineté, Hongkong, l'île de l'Ascension, et diverses autres places plus ou moins fortes, disséminées sur les

#### M. EDOUARD LECLERC invité du « Grand Jury

R.T.L.-le Monde »

M. Edouard Leclerc, président du groupe de magasins à grande surface qui portent son nom, sera l'invité de l'émission hébdomadaire le - Grand Jury R.T.L. - le Mosde », dimanche 6 novembre, de

18 b 15 à 19 b 30. M. Edouard Leclerc, qui a lancé une campagne de propagande avec pour slogan - Le parti prix », répondra aux questions d'André Passeron et Alphonse Thélier, du Monde, et de Christian Menanteau et Gilles Leclerc, de R.T.L., le débat étant dirigé par Elie Vannier.

océans, pour ne pas parler de quelques protectorats de droit ou de fait sur des terres plus fermes. Ce dont il s'agissait pour eux aux Malouines, c'était seulement de rappeler au monde extérieur, et plus encore de se prouver à eux-mêmes, qu'ils exis-

taient encore. Le cas de l'Amérique était tout différent. Chassée d'Indochine. d'Ethiopie, d'Iran, du Nicaragua, quotidiennement insultée dans l'enceinte des Nations-unies, bien que celle-ci soient installées chez elle, et qu'elle contribue largement à leur financement, humiliée d'avoir eu tour à tour à sa tête, en la personne de Nixon, un tricheur, en celle de Ford, un intérimaire, et en celle de Carter un velléitaire, elle avait été incapable d'empêcher les Soviétiques et les Cubains de s'installer qui en Afghanistan, qui en Afrique.

(Lire la suite page 7.)

#### Le pacifisme en France

Esprit de Munich, es-tu là? par THOMAS FERENCZI

De Barbusse à Cavanna: tout mais pas ça! per BERTRAND POIROT-DELPECH

1938-1941 : les deux tournants du P.C.F. par PATRICK JARREAU

LIRE PAGE 2

LA CULTURE DANS L'ARÈNE POLITIQUE

# Serpents et sorcières

Le budget de la culture pour 1984 sera présenté le lundi 7 novembre à l'Assemblée nationale. Représentant 0,84 % du budget de la nation, il est l'un des rares à avoir échappé aux mesures d'austérité prises par le gouvernement. Malgré cela, jamais sans doute la culture n'a fait l'objet de telles polémiques entre l'opposition et la majorité.

Au moment même où son projet de budget pour 1984 passe les épreuves annuelles de l'Assemblée nationale, le ministère de la culture publie un bilan de ce qu'il estime avoir été son action durant les deux années écoulées de 1981 à 1983. Stige, fondé sur des chiffres, des attions ou des faits précis, il n'élude pez tes problèmes passés ni les difficuités à venir, mais l'on se doute bien que ce bilan, présenté sous forme de « dossier d'information », est plus tendre pour les détenteurs

actuels du compte « culture », auxquels il attribue la colonne crédit, que pour ses précédents gestionnaires. Rien qui sorte de l'habitude dans ce jeu ministériel. Il est d'ailleurs probable qu'un tel bilan aura été plus profitable aux diverses directions du ministère, leur permettant de faire le point (1), qu'il ne le sera au personnel politique qui préfère sans doute. gauche et droite confondues, les charmes du flou artistique à cette association périlleuse du quantitatif et du qualitatif qui est la marque de toute action culturelle.

> FRÉDÉRIC EDELMANN. (Lire la suite page 20.)

(1) Deux ans de politique culturelle 1981-1983 : en neuf dossiers et 165 pages, le rappel détaillé et commenté, secteur par secteur, des mesures prises depuis 1981, et des projets. (Édité par le service information et communication du ministère de la culture, 3, rue de Valois, 75001 Paris).

HER

Le coup de patte de Fred



Griffe somptueuse pour main voluptueuse: bague «panthère» or et émail.



Une nouvelle griffe plus acerée: or et diamants. (Bague, clips d'oreilles et pendentif).

FRED Joselher, 6, rue Royale. Paris 8". Tél. 260.30.65. Le Clandge, 74, Champs-Elysées - Hôtel Méndien, Paris - 21, bd de la Crossette, Cannes. Hotel Loews, Monte-Carlo . Hotel Byblos, Samt-Tropez . Aéroport d'Orly. 20, rue du Marche, Geneve • New York • Beverly Hills • Houston • Dallas.

S. Name of the second

### Le pacifisme en France

En France, la vague pacifiste est molle. C'est que l'affaire des euromissiles apparaît ici comme un moment d'un long marchandage Est-Ouest et non comme un nouvel épisode de la vieille controverse, de Jaurès à Munich, qu'analyse Thomas Ferenczi. Les écrivains français n'ont pas été en reste sur ce sujet, et Bertrand Poirot-Delpech rappelle leurs témoignages, de Barbusse à Cavanna. Enfin, Patrick Jarreau retrace, à travers un récent colloque. l'histoire compliquée des positions du P.C.F. sur la paix et la guerre durant la période 1938-1941.

THE PERSON OF REAL

The second second

THE DU CH

Château de

Domaines du

. –

Une vraie sensibilité pacifiste a traversé l'opinion française, à plusieurs reprises, au cours du XXº siècle. Plus ou moins radicale selon les époques et les courants de pensée, elle s'est affirmée, en diverses circonstances, contre le réalisme de ceux qui portaient plus d'attention aux rapports de forces qu'aux bonnes intentions Les leçons de l'histoire ont donné

raison aux < réalistes > : largement approuvé dans le pays lors de sa signature, en septembre 1938, l'accord de Munich - par lequel Paris et Loudres, en acceptant le démembrement de la Tchécoslovaquie, capitulaient devant Hitler - a probablement marqué l'apogée du pacifisme, mais il l'a du même coup. en France, discrédité pour longtemps. L'esprit de Munich hante désormais le théâtre de la guerre et de a paix.

Le pacifisme qui précède la première guerre mondiale et qu'illustre le nom de Jaurès n'était pas encore affecté de cette connotation négative. Avant d'être assassiné en juillet 1914, le célèbre dirigeant socialiste - sans aller jusqu'au « défaitisme révolutionnaire » d'une fraction de son parti conduite par Gustave Hervé – avait déclaré *« la guerre à* la guerre ». Il recommandait, en cas de mobilisation, la grève générale, mais à condition qu'elle fût organisée des deux côtés de la frontière. Au congrès de Bâle, en 1912, il faisait adopter par l'Internationale socialiste un manifeste indiquant que « les travailleurs considèrent comme un crime de tirer les uns sur les autres pour le profit des capitalistes ou l'orgueil des dynasties ». Au début de 1914, il expliquait en-

plus grand des combats ». Il était en cela l'héritier d'une tradition de gauche, sans répudier le patriotisme inscrit dans le legs de 1789, et entendait donner vie au principe de l'internationalisme. Le mouvement ouvrier, en France, s'ac-

cordait sur ce tilème.

core, dans un appel à la jeunesse,

que « l'assirmation de la paix est le

Il ne refusait pas pour autant, dans sa grande majorité, d'assurer si nécessaire la défense du pays. Même si une frange de l'opinion, par antimilitarisme résolu, suivait Gustave Hervé, déjà cité, dans son pacifisme absolu, le débat n'opposait pas, pour l'essentiel les « défaitistes » aux « patriotes », mais plutôt ceux qui fondaient leur action sur l'espoir de la paix universelle à ceux qui, par intérêt, résignation ou clairvoyance, inscrivaient la leur dans la perspective de la guerre. L'union sacrée, en France comme en Allemagne, allait mettre fin aux illusions des pre-

Entre les deux guerres, dans un pays éprouvé par quatre années de boucherie hérosque et désireux de tout faire pour que pareilles horreurs ne se renouvellent pas, la controverse reprend. Elle mettra aux prises, dans les années 30, ceux qui prôneront la fermeté à l'égard de Hitler et ceux qui plaideront pour Γ« apaisement ≥...

On comprend que, rétrospectivement, le choix de la négociation, plutôt que de l'affrontement, soit apparu - et apparaisse encore comme celui de la reddition préférée à la résistance, et de la lâcheté préférée à l'honneur. Mais avant cette déviation de l'idée pacifiste une voie plus équilibrée avait été explorée par ceux qui voulaient que la Grande Guerre fût vraiment « la der des der ». Cette voie, que le professeur Jean-Baptiste Duroselle appelle le « pacifisme de sécurité collective », fut celle que pronèrent, au cours des années 20, Aristide Briand et, après lui, non sans quelques déra-

pages, Léon Blum. De l'action de Briand, prix Nobel de la paix en 1926, avocat de la réconciliation franco-allemande (par les accords de Locarno en 1925) et de la solidarité internationale (par le pacte Briand-Kellog en 1928), l'histoire a surtout retenu l'échec de ses tentatives pour promouvoir l'arbitrage plutôt que la lutte armée. Elle ne le rend toutefois pas responsable de la faiblesse de la France à l'approche de la seconde guerre mondiale et le tient non pour un idéaliste irresponsable, mais pour un homme de bonne vologté dont l'entreprise buta sur la dureté des temps et la montée des tensions.

Avec Léon Blum, pendant une brève période, l'utopie prend dangereusement le relais. Le dirigeant so-. cialiste se prononce, au début des années 30, pour le désarmement unilatéral, au nom du « prestige moral » qu'un tel geste apporterait à la France. Il assure qu'« on n'évite pas la guerre en s'armant ».

A partir de 1935, la situation se modifie. La droite nationaliste prêche désormais la conciliation avec Hitler, notamment après le pacte franco-soviétique; et la gauche pacifiste commence à se mobiliser contre le péril sasciste. « La lutte pour la paix, écrit Blum en 1935, peut exiger une éventuelle application de la force » Ce reclassement conduira, le moment venu, an clivage entre collaborateurs et résis-Documentation is sur demande à

tants.

par THOMAS FERENCZI

nées 30, la plus grande partie de la droite est hostile à la guerre, la gauche, elle, n'a pas encore tout à fait achevé sa conversion. Les congrès de la S.F.LO., en 1938, voient s'affronter deux courants : celui de Paul Faure, qui entend rester fidèle à l'ultrapacifisme des années antérieures, et celui de Léon Blum, qui s'oppose à tout compromis avec le fascisme mais n'en félicite pas moins le minis tre britannique Chamberlain de négocier avec Hitler. Alors que les prises de position de Paul Faure, qui se ralliera au régime de Vichy, montrent bien les dérives du pacifisme radical, celles de Léon Blum illustrent avec sorce les ambiguités du pacifisme raisonnable face à la mepace d'une agression - ambiguités dont témoignent éloquemment les réactions successives du dirigeant socialiste aux pourparlers de Munich, se disant d'abord - partagé entre un lâche soulagement et la honte », avant d'exprimer sa « gratitude - aux négociateurs français et britanniques, grace auxqueis, les accords signés, « on peut jouir de la

beauté d'un solell d'automne ». L'éclaircie sera de courte durée... Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'ennemi a changé. mais l'esprit du pacifisme, qui renaît pour une part sous le nom de neutraisme, obéit à la même exigence.

#### L'éveil du neutralisme

Contre l'U.R.S.S. s'est créée en 1949 l'OTAN, sous le leadership des Etats-Unis. A ceux qui demandent le renforcement de la défense occidentale s'opposent ceux qui refusent d'entrer dans la logique des deux blocs. Le neutralisme naît de ce refus. Il ne plaide pas pour le désarmement. Etienne Gilson, qui s'en fait le porte-parole dans les colonnes du Monde, précise : « Une neutralité de l'Europe n'est pas inconcevable, pourvu qu'elle soit fortement armée » (2 mars 1949).

Peut-on considérer qu'un tel mouvement appartient à la tradition pacifiste? Oui, si l'on se souvient de la distinction établie par Hubert Beuve-Méry entre les « Anglo-Saxons », pour qui « l'essentiel est taux du continent >, pour qui « l'es- cen france, que de laibles éches.

n'ait pas lieu » (17 mars 1949). Cependant, si, à la fin des an-Ces conceptions ont alors un grand retentissement. Et si elles sont appelées, finalement, à être sans len-

sentiel pourrait être que la guerre

demain, elles auront marqué la sensibilité de l'époque. Le neutralisme ainsi compris se propose de desserrer l'étreinte exercée par les Etats-Unis sur l'Europe, mais il n'entend pas jeter celle-ci dans les bras de l'Union soviétique.

Tout autre est le pacifisme encouragé, au cours de la même période. par Moscou, et qui culminera en 1950 avec l'appel de Stockholm contre le danger nucléaire. Lancée à l'initiative du Mouvement de la paix, cette campagne permet de rassembler plusieurs millions de signatures. Ce succès révèle l'importance de l'aspiration à la paix, mais ne fait pas oublier ses équivoques. De ce bref survol, il est possible

La première est que le pacifisme s'est toujours présenté dans une double version : une version modérée. souciense de l'équilibre des forces, et sa contrefacon radicale, qui favorise, inconsciemment ou non, le camp adverse. Il n'en va pas autrement des courants actuels, dont les uns insistent sur un désarmement bilatéral, tandis que les autres n'attendent que d'une des deux parties un geste de bonne volonté.

de tirer trois conclusions.

La deuxième conclusion est que le pacifisme, quelle que fût sa forme, a, chaque fois, été vaincu, soit qu'il n'ait pu empêcher la guerre d'éclater, soit qu'il n'ait été pour rien dans le maintien de la paix. Si l'Europe est en paix depuis près de quarante ans, ce n'est pas grace au pacifisme...

Troisième conclusion: les grands

débats sur la guerre et la paix qui ont nourri l'histoire du pacifisme tout au long de ce siècle semblent d'une autre ampleur que l'actuelle polémique sur l'installation des fusées américaines en Europe. Per sonne, en Occident, ne remet en cause, aujourd'hui, la nécessité d'une négociation. Ainsi l'affaire des euromissiles s'apparente-t-elle plutôt, pour les dirigeants des pays de l'OTAN, à un moment d'un long marchandage - où chacun, bien entendu, veut discuter en position de force - qu'à un nouvel épisode de la vieille controverse entre militaristes de gagner la guerre si elle ne peut et pacifistes. C'est sans doute l'une être empêchée », et les « Occiden- vies raisons pour lesquelles elle n'a;

#### 1938-1941: les deux tournants du P.C.F.

par PATRICK JARREAU

Les années 1938-1941 sont, peutêtre, les plus controversées de l'histoire du parti communiste. Adver-saires de la reculade de Munich, quand la majorité des Français croyaient qu'elle empêcherait la guerre, puis défenseurs du pacte germano-soviétique, qui laissait la voie libre à Hitler, en août 1939, les communistes allaient engager la lutte armée contre l'occupant en

Le colloque organisé les 14 et 15 octobre à l'Ecole normale supérieure (1) a permis de confronter. pour la première sois, les témoiguages; les informations, les analyses, d'hommes politiques, de militants et d'historiens, tant communistes que non communistes ou anciens communistes, sur cette période troublée.

Après la signature des accords de Munich et l'échec de la grève générale du 30 novembre 1938, les communistes se trouvent isolés. Alors que la situation semble changer en leur faveur avec la mainmise de Hitler sur la Tchécoslovaquie, qu met fin, en mars 1939, aux illusions munichoises, l'annouce de la signature du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, les prend de court. Ils approuvent ce pacte, ce qui entraîne l'interdiction de la presse communiste le 26 août, tout en votant, le 2 septembre, à l'Assemblée nationale, les crédits de guerre. Le 20 septembre, la direction du P.C.F., réunie à Saint-Ouen, adopte un manifeste contre la guerre, qui « n'est plus, en réalité, une guerre antifasciste et antihitlérienne ». Le 1ª octobre (le parti ayant été dis-

sous le 26 septembre), les députés communistes, constitués en « groupe ouvrier et paysan », adressent à Edouard Herriot, président de la Chambre des députés, une leure affirmant que « la France va se trouver incessamment en présence de propositions de paix » et demandant que celles-ci « soient examinées avec la volonté d'établir au

Que s'est-il passé? Il y a bien eu « tournant », nul ne peut le contester, mais s'agit-il de l'application par le P.C.F. de directives soviétiques, ou bien d'une démarche qui, tout en tenant compte des données internationales, aurait un caractère autonome? M. Bourderon, de l'Institut des recherches marxistes, et les historiens communistes désendent le

plus vite la paix juste, loyale et

durable, que, du sond de leur cœur.

souhaitent tous nos citoyens ».

mettant en avant, principalement, le fait que le P.C.F. aurait été en butte à une répression, qui l'aurait convaincu du caractère « impérialiste », et non pas national, de la

Cette affirmation se heurte à la chronologie, qui montre, notamment, que l'interdiction du P.C.F. n'a pas précédé mais suivi le « tournant » pris par ce parti. Elle se heurte, d'autre part, au fait que toutes les sections de l'Internationale communiste ont, dans la même période, infléchi de la même facon leur politique,

Les études faites par MM. Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Philippe Buton montrent que les communistes n'ont pas vraiment adopté, en 1940, une ligne de défaitisme révohutionnaire, impliquant des initiatives de caractère insurrectionnel un seul cas de sabotage, dans une usine produisant pour la défense nationale, a été relevé - mais là où ils conservaient une certaine force. par exemple en région parisienne. dans le Nord et dans le Pasde-Calais, ils ont mené une action de propagande contre la guerre.

C'est dans la continuité de cette orientation que se situe la politique légaliste du P.C.F. après la défaite de juin 1940 et jusqu'à la fin août. Cette politique culmine, en quelque sorte, avec la demande de parution légale de l'Humanité, formulée auprès des autorités d'occupation à

Nouveau tournant l'année suivante : réorganisé à la fin de 1940, je P.C.F. adopte, en mai 1941, le mot d'ordre de « front national ». Cette démarche résulte d'une directive de l'Internationale communiste, en date du 26 avril, recommandant - la création d'un front national large de lutte pour l'indépendance ». L'attaque allemande contre l'Union soviétique, le 22 juin 1941, transforme la guerre, aux yeux des communistes. en imposant l'impératif de défense de la « patrie du socialisme ». Le P.C.F. renoue ainsi avec son orientation antérieure à septembre 1939 et rejoint le courant, alors majoritaire dans l'opinion, d'hostilité à l'occu-

(1) Colloque organisé par le Centre de recherches d'histoire des mouvements sociaux et' du syndicalisme de l'université Paris-1, la Fondation nationale des sciences politiques et l'Institut 'd'histoire du temps présent du C.N.R.S. second terme de l'alternative, en ... (le Monde du 13 octobre).

#### DE BARBUSSE A CAVANNA:

### Tout mais pas ça!

Le « Faccuse » de Zela (1840-1902) en faveur de Drevfus a beaucoup fait pour la prise de conscience par les écrivains de leur pouvoir moral sur l'opinion, face aux raisons d'Etat. Durant la guerre de 1914-1918, où vont être fauchés ou saccagés beaucoup de talents - Péguy, Bousquet, Apollinaire..., - deux grandes voix s'élèvent: Romain Rolland (1866-1942), prix Nobel en 1916, auteur, notamment, de Jean Christophe et Colas Breugnon, et Henri Barbusse (1873-1935), auteur de l'Enfer, le Feu (prix Goncourt). Le raisonnement tenu, non sans andace vu l'ambiance cocardière d'alors, est celui qui sous-tend toute pensée pacisiste : rien ne justisse pareille

boucherie, plus jamais ça, tout

mais pas ça! Les deux mêmes noms se retrouvent à l'origine du Congrès mondial contre la guerre, réuni en 1932 sous le double choc de l'échec des pourparlers de désarmement à Genève et de l'invasion de la Chine continentale par le Japon. Selon un internationalisme sans précédent, Rolland, Barbusse et la plupart des organisations ouvrières ou enseignantes d'Europe sont rejoints par des personnalités comme Victor Margneritte, Einstein, Bertrand Russell, Gorki, Dos Passos, Valle Incian... L'appel dénonce - au nom de la Chine assaillie et de l'U.R.S.S. menacée » le mensonge de tous les gouvernements - au service des marchands de canons et des fascismes ploutocratiques ». la « pitrerie de la Société des nations », et invite à

peuples ». Les mobiles varient d'un sympathisant à l'autre. Pour Einstein, qui s'en expliquera dans Comment je vois le monde (Flammarion, 1979), les gouvernements sont hors d'état de traduire l'aspiration des peuples à la paix. Cette aspiration ne peut donc se manifester qu'« illégalement », par l'objection individuelle de conscience et par le refus collectif des intimidations du pa-

l'union - la force colossale des

triotisme. A l'approche de la seconde guerre mondiale, les écrivains pacifistes se rattachent à deux types d'analyses, issues de l'hécatombe de 1914. Il y a les dadaïstes, puis les surréalistes (leur Manifeste date de 1926), qui réagissent aux. discours martiaux du barrésisme.

par B. POIROT-DELPECH dominant en littérature, par un re-

jet injurieux de la patrie, de l'armée, par des provocations contre l'héroïsme et le drapeau (Aragon). L'autre samille, moins instinctive, plus - philosophique », trouve son meilleur théoricien en Alain, alias Chartier (1868-1951). La cruanté inutile de 1914-1918 les a conduits à un antimilitarisme farouche, débouchant hui-même, selon les cas, vers le communisme révolutionnaire. la réconciliation avec l'Allemagne (Briand), le refus des galons (Alain) ou l'objection de conscience (Lecoin). Au total, ces diverses attitudes n'ont pas été sans effet sur le moral de l'armée

en 1940. Dans une brochure de 1933, la Paix sans aucune réserve. Bertrand Russell avançait un des arguments essentiels du pacifisme intégral, cehui des révolutionnaires tenant mal, puisqu'ils exceptent la guerre civile de leur exécration: « Pas un des maux qu'on prétend éviter par la guerre n'est un mai aussi grand que la guerre elle-même, » C'était oublier ce que la seconde guerre mondiale aliait remettre en esprit: que les maux subis par le vaincu peuvent l'emporter sur ceux de la guerre même.

Lors de Munich (septembre 1983), les écrivains pacifistes ont éclaté entre partisans du répit (Sartre s'en explique dans ses Carnets et ses Lettres, Gallimard, 1938) et ceux pour qui les gouvernements alliés manquaient à la parole donnée et aggravaient le péril en croyant l'écarter.

la déclaration de guerre de 1939, le cas de Giono lut exemplaire. Contrairement à des chantres de la virilité militaire comme Montherlant, dont on apprendra longtemps après qu'il s'e embusquait > (Biographie de Pierre Sipriot, Lassont, 1982), Giono s'était battu en première ligne. Il militait pour une e révolte des peuples » contre leurs gouvernants. En septembre, tandis qu'on mobilisait, il a signé le manifeste de Louis Lecoin pour Une paix immédiate, en compagnie d'Alain, Victor Margueritte et Déat (futur collaborateur). Seul des signataires, et bien qu'il .. ments, comme... tous les élans du ait rejoint, la mort dans l'âme, son centre de mobilisation. Giono a été. incarcéré au fort Saint-Nicolas de

Marseille jusqu'en novembre, tiré de là par un télégramme de Gide à Daladier, et par la crainte du pouvoir - dont profitent souvent les intellectuels protestataires - que ceux-ci soient plus genants en-

fermés que libres. Pendant l'Occupation, les écrivains pacifistes se sont partagés cutre collaborateurs, résistants et attentistes, selon des proportions qui ne les distinguaient pas de la moyenne nationale, tant il est vrai que leur pensée n'a de sens que préventive. On a cité Louis Lecoin. Pour

l'après-guerre, il sigure le pacifistetype, payant de la prison son antimilitarisme sans faille (Cf. Ecrits de Louis Lecoin, Union pacifiste, 4, rue Lazare-Hoche, Boulogne-Billancourt). A part Bernard Clavel, ex-Goncourt, qui a préfacé ces Ecrits, peu d'écrivains français ont maintenu le flambeau, par indifférence ou requis par les drames de la décolonisation. Les souvenirs de guerre les plus pacifistes s'inscrivent dans la tradition de l'anarchisme débrouillard - Cavanna (les Russkoffs), Boudard (le Corbillard de Jules). Les jeunes auteurs apparus depuis 1968 mêlent à l'idéal de non-violence post-hippy un anticommunisme d'origine gauchiste qui les entraînerait, le cas échéant, dans une résistance armée à l'hégémonie soviétique.

D'une certaine façon, le pacifisme est un refus de penser la « suite », un cri. Giono l'a formulé d'une manière qui lui a valu, entre autres imprudences, une nouvelle détention en 1944 : « Plutôt vivre allemand que mourir français! ... Le même amour énerdu de la vie. le - je n'ai qu'elle -, inspirent l'actuel - plutoi rouge que mort! -, repris par Cavanna. À côté de ce dernier, l'appel des centa, réplique de ceiui de Rolland et Barbusse il y a un demi-siècle, aligne des personnalités comme Edmonde Charles-Roux, engagée à dix-huit ans lors de la dernière guerre. D'un côté, le rital S.T.O. et démerdard, de l'autre la grande bourgeoise volontaire décorée...

Nouvelle confirmation, stil en manquait, que le pacifisme des écrivains ne va pas sans malentendus, et craint les approfondissecœur. C'est, retourné, crosse en l'air, le célèbre « veux pas l'savoir ! » des brutes galonnées...

#### « LE CHERCHEUR D'OPALE » de Jérôme Bellay

Lendemains de guerre L'apocalypse a eu-lieu : l'Union soviétique a attaque la France, ses missiles nucléaires ont détruit les centres névralgiques du pays et, accessoirement. plusieurs millions de ses habitants, les troupes du pacte de Varsovie ont pris possession de l'Europe occidentale.Quelquesuns de ceux qui ont échappé au désastre ont fui vers d'autres continents.

Le héros dont Jérôme Bellay reconte la pitoyable errance a gagné d'abord l'Australie, où il s'est fait, pendant quelque temps, chercheur d'opale - d'où le titre du livre, - puis l'Afrique, où les Américains installent de nouvelles bases. Peu à peu lui sont révélées les circonstances de la catastrophe.

Le lecteur apprend que les mouvements pacifistes européens ont contraint les Etats-Unis à retirer leurs soldats et leurs fusées, laissant le champ libre à l'armée rouge, et que la population, en France comme ailleurs, par inconscience ou par lacheté, s'est privée elle-même des moyens de se défendre.

Voici done un roman antipacifiste, et qui ne s'en cache pas. Habilement construit, if décrit d'une manière impressionnante le processus qui pourrait conduire à la guerre et la manière dont celle-ci éclaterait. Journaliste, notre « chercheur d'opale », qui, à la fin du livre.. part continuer sa quête en Amérique, est, à l'évidence, le porte-

parole du romancier. Jérôme Bellay fut directeur de l'information de Radio-France avant d'être '« mis au placard » en décembre 1981. Lorsque son héros s'inquiète de la « désinformation > dont, selon fui, se rendent coupables les médias, il est clair que l'auteur mêne, à travers son roman, un combat pour faire avancer sa vérité.

T. F. \* Edit. J.-C. Lattès, 79 F.

#### Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE

UNE SELECTION HEBDOMADAIRE spécialement destinée à sec jecteurs

résident à l'étranger Exemplaires spécimen sur demande M. Arafat conju

d' « arrêter l'e

医海盆皮 精通性不足

... - 1322-6-5

en en en en en en en en

the second second

AND LOS CAS

----

Company of the

CALL TENANT OF

er er er er er

ent restablished as

se Monde

Table 1

٠- - ·

William .

IKINI S.

4 4 ...

J. -

100

**3**.

52 mg - .

がた いま マー・

wike fire

relia :

BOTC'S T.

Maria:

AL ::::-

tan : : A.

Water of the

15 mile 2. \_ - . . .

b 0-24

By Jane .

Dentes Cu-

One une

Martiner ...

612-1-

Produkt 🕏 🌠 or your war to ing the state of the state of

e 🚁 🚁

guardo de la como de l

es, strategic du

The Royal Control

e destate end

------

tipinga elveri is

ومواد فرقي والوجور

· 通用 10 · 电电子

Say and the first

ح والان الميور ال

e Un

At Armin a 

A Augen, 275

STEPSITERS 1

Attentat anti-israélien ASIE

APRÈS L'I

ಎ.ನಾಲ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಭ ंद्रभार हज्ञस्त्रपूर्व । Calaire de Can i ilimane g eranas dena i the co Paces

न्दर्भ द्वारा । इस द्वार COLUMN TO BE Seine is rad Tares par le g Principal de de ್ಲಾರ್ಟ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ Care there will be Curaente - 🚓 es forces de tentaitm de l'

- Tedasen 1311 Et .. 2486 A TRA

Contain Court

• SANTENGE The state of the s M. Schweit ಚಾರ್ಷ 🗓 ಮಾ

ing. formul ನ್ನಡಚೀಡು ಕ हैं। इंस्ट दो 'श्रदः दं' • हम्<sub>।</sub> 一二: 五五 · Proces 14.72. Z 15 Changes en STATISTICS CON Den et if · Latite Pat . . da ではない。このは集 augusta **ha** bad PROFESSION AND

Contract of the

EST PARU I Au sommaire Maccarthysme CLAUDE LET | \* Rectification » Alger, nouvelle donne au Maghreb DANIEL JU

(diplomentique)

ا م ساهاد عو عن الخالية الخا

مكذا من الأصل

ix tournants the P.C.

mettant en avant, pann Felling fait que le P.C.F. Zur :: Felunge

convainch du care : aliment de non des de langues de langues de la care : aliment de la care

Cette affirmation wheen

chronologie, qui morte de por ment, que l'interniment du por mais de por les de les de por les de l

heure, d'autre par lu [2]]

nale communiste or dans la min

période, inflécht de :- méine la

Les études faites per MM la Louis Crémieux-Brist de philo

Buton montrent und per unite

nistes n'ont pas vizinient adopt.

1940, une ligne de la alitane la

tives de caractère in La Tactionina

un seul cas de sabar de cana

usine produisant

nationale, a été reich ... "e une mais le

ils conservaient une ... Heine fig.

par exemple en rent pansens

dans le Nord et - r. le p

de-Calais, ils ont muse see actions

C'est dans la contracte de de

orientation que se de la bonne

légaliste du P.C.

de juin 1940 et ju

Cette politique eu n

sorte, avec la dem\_: de pune.

légale de l'Hum (mas

auprès des automités

démarche résulte d'an invente

date du 26 avril, rec ....

creation d'un trans-

lutte pour l'inacressie.

tique, le 22 juin : - ....

tion antérieure à services de

Nouveau tourn...

vante : reorganise .....

P.C.F. adopte, en

d'ordre de « frent »

l'internationale . ...

en imposant l'impa-

de la « patrie du

P.C.F. renous 2:ns

reidint le courant.

dans l'opinion, a -

[!] Celloque ::.

(le Monde du 😥 🗼 🖂

-LU----

« LE CHERCHE! R TOPALL.

Lendemains is zero

Furche St. - 1 - Letter

Gesastre on:

---

<del>- -</del>- .

L'apoca ...

funda solver :

ont detroit et

Ques du pays et 💄

plusieurs militiri

fasts, jes trouge

uns de ceux du ...

Le héros com

S'est fait in ...

tempa, presinta

reconte la cital

gagne distant

곧 하하는 결소 사고는

rouselles for .

iont reverse -

10 10 10 10 10 11 11 11

nous aments

weeks one are

ins a retre

ture tables.

ಬ'ತಿಸಿರಿನ ಕ<sup>್ಟ್ರಿಸ್</sup>

runs par "T"

विकासिक अस्ति ।

. Vo.ವ ರಂಗಳ -

He et di l

3D1 47725 \*\*\*

SEE THE ST

Crose :

Region & Dec.

**if! ce.e-I** 

X13/8 + 1-

ge grang fil it

an est -

rule du fuit -

្តសេក្ខភាគ និះ

301 डंग्डिंट

decert : 1

01 5.72.

Text to the

il coep.il

f district

terra: .

16 TO 16 TO

TEALISE ."

네는 파일하다

RS midglens St. L.

the personal contract of

36 Feb A \*\* · ·

continents.

Franco, ses m

de Jeronie belieb

de recherches ::

ments socuter to

l'apiversité Par .

naie des science

d'histoire du territ

Paris.

propagande contre in active

bationnaire, implique des

liste . et non pas : 'lings

à une répression

ICK JARREAU

# etranger

#### L'OFFENSIVE CONTRE L'O.L.P. A TRIPOLI

#### M. Arafat conjure le président Assad d' « arrêter l'effusion de sang »

Beyrouth. - Est-ce l'estocade sinale? Couvert par le brouhaha du congrès inter-libanais de Genève. l'assaut donné depuis l'aube du jeudi 3 novembre autour de Tripoli (Nord-Liban) aux forces palestiniennes loyales à M. Arafat bénéficie manifestement d'un environnement favorable. Il se déroule en outre dans une indifférence arabe et internationale quasi générale, malgré les appeis angoissés du chef de

La Syrie, qui agit de concert avec les Palestiniens dissidents d'Abou Moussa et avec la Libye, avait patiemment, au cours des derniers mois, éliminé les hommes de M. Arafat de la Bekaa, les repoussant par étapes vers le nord du Liban, également sous son contrôle. C'est durant la guerre de la montagne libanaise, en septembre dernier. et à la faveur de celle-ci, que le dernier carré d' - arafatistes - avait été encerclé dans la Bekaa et refoule sur Tripoli. L'opération était passée presque inaperçue à l'heure ou le New Jersey arrivait au large de Bevrouth avec ses canons de 400 mm



pour se joindre à une guerre dans laquelle les Etats-Unis et, dans une moindre mesure, la France étaient déjà engagés.

Au lendemain du début de l'offensive, la situation sur le terrain était confuse, ce vendredi 4 novembre en fin de matinée. Il semble que les loyalistes, après avoir reculé dans un premier temps, surtout sur les flancs du diebel Torbol qui domine le camp de Boddaoui, aient reconquis une partie du terrain perdu. Ils devraient néanmoins lâcher pied, si la pression qu'ils subissent se maintenait assez longtemps, en dépit de leur détermination farouche à résisDe notre correspondant

Une fois de plus, la bataille a débordé son cadre et la population civile libanaise en a fait les frais à des dizaines de kilomètres à la ronde. Non seulement la ville de Tripoli a reçu une pluie d'obus, mais les régions de Zghorta et du Koura également. On dénombre quarante-cinq morts libanais dont trois soldats. alors que l'armée libanaise n'est nullement engagée dans la bataille, et une centaine de blessés. Dans les rangs des Palestiniens, le bilan est d'au moins cinquante-cinq morts et de cent vingt-cinq blessés. L'emetteur de la Voix de la Palestine ayant été atteint de plein fouet, la station est réduite au silence. Les réservoirs de la rassinerie pétrolière de Tripoli ont également été touchés. Un gigantesque incendie s'y est déclaré. Les Libanais se sont rués alors sur les stations d'essence, de crainte d'une pénurie.

#### € Un autre Israël »

Pris à la gorge, M. Arasat se dit déterminé à ne pas capituler. Alors même qu'il était acculé dans ses derniers retranchements à Tripoli, il affirmait jeudi : « J'ai encore le soutien de millions de Palestiniens à travers le monde, en Jordanie, dans les territoires occupés et dans les autres pays arabes (...) Je bénésicie également du soutien de l'Union soviétique qui est sérieusement préoccupée par la situation (...) Les Palestiniens sont les victimes d'une conspiration américano-israélienne à laquelle se sont joints malheureusement certains pays arabes ». Après avoir lancé un pressant appel au chef de l'Etat syrien, l'invitant à intervenir personnellement pour arrêter l'e effusion de sang dans les deux derniers camps palestiniens du Liban -, M. Arafat a affirmé que ses forces étaient maintenant encerclées de toutes parts, y compris du côté de la mer. Tournant en dérision les unités du colonel Kadhasi qui, selon lui, participent aux combats, M. Arafat a affirmé que de nombreux soldats libvens *• ne connais*saient pas un mot d'arabe... et croyaient sincèrement se battre contre des implantations israéliennes ». Il a conclu : « Je reste, je n'abandonnerai pas mon peuple et ses camps. »

A Alger, un de ses principaux collaborateurs Abou Riad a précisé de

son côté : « Ce que Sharon n'a pas réussi à Beyrouth, les Syriens et les Libyens sont en train de le réaliser à Tripoli (...) La destruction de Tripoli et des camps de réfugiés palestiniens de la région n'entraînera pas pour autant l'élimination du peuple palestinien ni de l'O.L.P. (...) dont M. Arafat demeure le symbole et

dont il reste le chef. -Dans les camps, l'amertume est grande : · Nous n'avions pas construit d'abris ici comme au Sud-Liban car nous pensions jusqu'à présent qu'Israël se trouvait au sud de Tripoli. Nous avons découvert qu'il existait un autre Israël au nord : nous devons faire face maintenant à deux Israels », a déclaré up responsable militaire lovaliste dans le camp de Boddaoui. Deux avions israéliens ayant survolé la région, un combattant a renchéri : - Vous voyez ils sont unis contre nous! Bien que leurs combat puisse apparaître désespéré, les loyalistes assurent: - Tous ici, nous nous battrons jusqu'au bout pour Arafat. »

Si M. Arafat et ses partisans parviennent à résister quelque temps avec l'aide des intégristes musulmans de Tripoli, en rébellion contre la Syrie parce que le pouvoir y est dominé par les alaquites, il n'est pas exclu qu'après une . prise de gage . sur le terrain, Damas relache sa pression. Les Syriens pratiquent en effet volontiers la tactique du - grignotage » à la faveur des opportunités, de préférence à la bataille totale, menée jusqu'à son terme.

#### LUCIEN GEORGE.

PLANT

Abou Moussa.

cinq brigades de commandos para-

chutistes, sans compter les six ba-

taillons de l'Armée de libération pa-

lestienne totalement contrôlée par la

Syrie et les forces dissidentes du

Fath, commandées par le colonel

Nous recevant dans son modeste

appartement du quartier populaire de

Zahariya à Tripoli, M. Arafat ajoutait

avec un pauvre sourire en se référant

à l'accord de cessez-le-feu conclu le

25 septembre à Beyrouth, sous le

double parrainage des Américains et

des Syriens : « Notre liquidation est

le prix que le président Assad doit

payer pour sceller sa nouvelle al-

liance avec Washington. > Le chef de

J'O.L.P. espérait, cependant contre

vents et marées, qu'un arrangement

de demière minute serait possible.

« Après tout, disait-il, les Syriens

sont nos frères et nous finirons bien

par trouver une solution à nos pro-

blèmes. » En fait, le dirigeant palesti-

nien comptait surtout sur une éven-

tuelle médiation des *e frères* 

arabes », qui, selon lui, ne pouvaient

assister en spectateurs à la liquida-

tion de l'O.L.P. Il était également

conforté par le fait que, en dehors

des éléments totalement infécdés à

la Syrie, le mouvement de dissidence

Lorsqu'on évoquait devant lui les

n'avait pas fait tâche d'hulle à l'inté-

Je ne leur en veux pas. Mais les terri-

• Une délégation de l'O.L.P. à Pékin - Une délégation de l'Organisation de libération de la Palestine (O.L.P.) a commencé, ce vendredi 4 novembre, ses entretiens politiques à Pékin par une rencontre avec le ministre chinois des affaires étrangères, M. Wu Xueqian. La délégation est dirigée par M. Abdul Rahim Ahmad, membre du comité exécutif de l'O.L.P. et directeur du département de l'organisation populaire. La Chine accorde depuis de nombreuses années un soutien à la fois matériel et diplomatique à l'organisation dirigée par M. Yasser Arafat. Elle vient notamment de lui offrir une aide d'urgence, la semaine dernière, et a souhaité à cette occasion que les partisans et les adversaires de M. Arafat au sein de l'O.L.P. mettent fin à leur querelle. -

#### Un traquenard tendu par la Syrie

Les Syriens souhaitent parachever ici, à Tripoli, ce que les Israéliens ont commencé il y a un an à Beyrouth, c'est-è-dire la liquidation de l'O.L.P. en tant que mouvement palastinien indépendant. » C'est en ces termes que M. Yasser Arafat s'adressait au début d'octobre aux journalistes venus l'interroger dans le modeste bătiment du camp palestinien de Baddaoui qui lui sert de quartier général. Pour le chef de l'O.L.P., il n'y avait pas de doute : l'offensive finale, tant redoutée, était immi-

Cependant, maloré son pessimisme, M. Arafat gardait encore quelque espoir d'éviter un combat que, dans son for intérieur, il jugeait sans espoir. L'étau syrien venait en effet de se resserrer autour de ses troupes, prises entre la mer et les nouveaux renforts syriens installés sur les hauteurs du mont Tourbol, qui domine les deux camps difficilement défendables de Baddaoui et de Nahrel-Bared, à quelques kilomètres au nord de Tripoli. Plus à l'intérieur des terres, les troupes de Damas avaient été considérablement renforcées sur le massif stratégique de Sir-

d'usure menée par les dissidents du colonel Abou Moussa. Certains observateurs occidentaux de Beyrouth affirmaient même, au début d'octobre, que le principal objectif de Damas consistait à faciliter le regroupement des demiers partisans de M. Yasser Arafat dans le réduit palestinien de Tripoli, avec l'espoir qu'à la longue ils finiraient par s'opposer à la population locale désireuse d'éviter à leur ville le sort de Beyrouth.

#### Un plan machiavélique

C'est ce plan machiavélique qui semble sur le point de réussir. La région de Tripoli s'est transformée, au fil des semaines, en un énorme piège qui s'est refermé sur les derniers loyalistes du Fath. En s'y rendant à l'improviste le 17 septembre, M. Yasser Arafat est en fait tombé lui-même dans les filets de ce traquenard patiemment tissés par Damas. La Syrie avait, en effet, multiplié les déclarations affirmant que le chef de I'Q.L\_P. « se prélassait dans les bureaux confortables de Tunis a, alors que les partisans du colonel Abou

tants ont été massacrés dans le fief communiste tripolitain d'El-Mina, le parti a mis en cause directement M. Arafat et les fedavin du Fath, alliés au mouvement de l'unification islamique Towhid, coalition hétéroclite entre des « religieux » favorables aux Frères musulmans syriens et la Résistance populaire, organisation entraînée, financée et armée par les Palestiniens. Toutes les médiations qui ont été

entreprises au cours du mois écoulé pour régler le problème posé par la réduit palestinien de Tripoli se sont donc concentrées sur la nécessité d'assurer le départ de M. Arafat de la région, sans que ce demier perde la face. Dans ce but, plusieurs dirigeants palestiniens, dont M. Abou Ivad, M. Habache et M. Hawatmeh. réunis à Aden vers la mi-octobre, ont suggéré que la sortie de M. Arafat de Tripoli se fasse à la demande même du comité central du Fath. M. Habache, qui, depuis le début de la crise au sein de l'O.L.P., a adopté une position de stricte neutralité entre les loyalistes et les dissidents du Fath sans jamais remettre en question l'autorité de M. Arafat, a estime que la présence de ce demier au Liban nord constituait un obstacle à la reprise normale du fonctionnement des instances dirigeantes palestiniennes.



el-Dennie, dans la région de l'Akkar. au nord de Tripoli, et celle de Daraya, bataille décisive. au sud. Abou Jihad, le chef militaire du Fath demeuré loyal à M. Arafat, parlait alors de fortes concentrations militaires syriennes comprenant environ deux cents chars, une brigade

#### Le compromis d'Aden

Le compromis d'Aden, qui prévoyait l'organisation d'un congrès palestinien extraordinaire ouvert à toutes les tendances peu après la sortie de M. Arafat de Tripoli, n'a pas abouti, car il comportait, en corollaire, la levée du siège de Tripoli par les Syriens, ce que Damas exclut catégoriquement. Une démarche de M. Khaled el Hassan, un des proches collaborateurs de M. Yasser Arafat. auprès du roi Fahd d'Arabie Saoudite, suivie le 22 octobre d'une rencontre de six heures entre l'émissaire palestinien et le président Assad, a également échoué. Le chef de l'Etat syrien estimant vraisemblablement qu'il tenait enfin l'occasion tant revée de se débarrasser définitivement d'un adversaire trop génant.

M. Arafat, pour sa part, malgré ses nombreux déboires, n'a rien perdu de son surprenant optimisme. Il affirmait tout récemment à un journaliste hongrois qu'il était cençore trop tôt pour l'enterrer». Il estime en effet qu'il représente toujours, aux yeux de la grande majorité du peuple palestinien, la seule autorité légitime. et que les Syriens, maigré tous leurs efforts n'ont pas réussi à ca jour à mettre sur pied une «contre-O.L.P.» crédible. M. Arafat pense donc pouvoir redresser la situation. Encore faudra-t-il qu'il trouve le moyen de sortir la tête haute du piège tripolitain dans lequel il s'est laissé enfer-

le chef palestinien avait quitté Beyrouth-Ouest, assiégé par les Israéliens, alors qu'il pouvait encore s'y maintenir quelque temps. Il s'entendait demander par les habitants d'éviter la destruction de leur ville. Il se trouve aujourd'hui à Tripoli devant le même et redoutable dilemme : rester sur place et combattre les Syriens au risque de provoquer la destruction de la cité ou, une fois de plus, prendre le chemin de l'exil, quittant une terre qui, pendant près de treize ans. a été sa deuxième patrie.

#### (Dessin de PLANTU.) Moussa participaient au Liban à la est-ce pour couper court a cett campagne que M. Yasser Arafat est venu à Tripoli ? A cette question, les membres de son entourage répondent que le chef de l'O.L.P. est arrivé d'unités de lance-roquettes Grad et Tripoli à la suite d'une décision du comité central de l'organisation. mer avec quelque légéreté. M. Arafat lui-même, qui semble avoir Il y a environ un peu plus d'un an, compris - un peu tard - qu'il était tombé dans un piège grossier, affirme pour sa part qu'il était de son devoir d'être à la tête de ses troupes menacées de liquidation. Quoi qu'il en soit. l'arrivée de M. Arafat à Tripoli a encore accentué la détérioration des rapports du dirigeant de l'O.L.P., déjà passablement tendus, avec ses anciens alliés du Mouvement national fibanais. Le parti communiste, en particulier, l'a ouvertement accusé d'être venu à Tripoli pour y « régier ses comptes avec la Syrie », sans tenir compte des nécessités de la bataille contre le régime li-

**JEAN GUEYRAS.** 

#### àTyr (Suite de la première page.) A Jérusalem, le ministre de l'inté-

Attentat anti-israélien

rieur, M. Yossef Burg, a déclaré, vendredi, quelques heures après l'attentat, qu'il espérait qu' - il y aura bientot une riposte à cet attentat. M. Burg, doyen du cabinet israélien et premier officiel à commenter l'attental a ajouté : Nous sommes profondément choqués. Cet attentat apporte une preuve de plus à notre thèse selon laquelle la terreur se propage comme une épidémie. - A ses yeux, les -commanditaires - du double attentat à Beyrouth soit les mêmes que ceux de Tyr.

L'attentat de vendredi matin survient presque un an après l'explosion qui, le 11 novembre 1982, détruisit le quartier général israélien dans la même ville, faisant quatrevingt-neuf morts, dont soixantequinze militaires. Selon la commission militaire d'enquête, cette explosion aurait été provoquée par une fuite de gaz et non par un atten-

L'ensemble des attentats antiisraéliens au Liban, entre septembre 1982 et juillet 1983, avait fait cent cinquante-neul morts militaires, selon le dernier bilan qu'avait publié à ce sujet le gouvernement israélien Ce bilan portait, en juillet, à cinq cent cinq le nombre de tués israéliens depuis l'invasion du Liban en juin 1982. Pour le seul mois de juin 1983, selon un porte-parole militaire israélien, cinquante et un attentats ont été perpétrés contre l'armée israélienne dans l'ensemble des territoires libanais sous son contrôle.

LE MONDE diplomatique du mois de novembre

**EST PARU** 

Au sommaire :

 Maccarthysme (CLAUDE JULIEN).

• « Rectification » à Alger, nouvelle donne au Maghreb (DANIEL JUNQUA).

ASIE

### APRÈS L'ENQUÊTE SUR L'ATTENTAT DE RANGOUN

#### La Birmanie rompt ses relations avec la Corée du Nord

Les autorités birmanes ont acquis la conviction que l'attentat qui a coûté la vie le 9 octobre à Rangoun à vingt et une personnes, dont quatre membres du gouvernement sudcoréen, a été commis par « des saboteurs envoyés par la République populaire de Corée ». En conséquence, la Birmanie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le régime de Pyongyang, dont les représentants out deux jours pour quitter le territoire birman.

Selon la radio birmane, l'enquête menée par le gouvernement de Rangoun a - clairement établi - la responsabilité de la Corée du Nord. La radio a précisé, rapporte l'A.F.P., que trois officiers de l'armée nordcoréenne - dont l'un a été tué par les forces de l'ordre birmanes qui tentaient de l'arrêter - sont soupconnés d'avoir commis l'attentat.

Immédiatement après l'attentat, auquel il avait lui-même échappé de

iustesse, le président sud-coréen. M. Chun Doo-Hwan, avait accusé la Corée du Nord d'avoir voulu l'assassiner. Les autorités de Pyongyang avaient rejeté cette accusation en la qualifiant d'a absurde et ridicule . (le Monde du 13 octobre), La Birmanie avait ouvert des rela-

tions diplomatiques simultanément avec la Corée du Nord et celle du Sud au mois de mai 1975. Elle entretenait cependant des rapports plus suivis avec le régime de Pyongyang qu'avec celui de Séoul, et c'est pourquoi la visite à Rangoun du président Chun constituait une percée diplomatique inquiétante pour les Nords-Coréens. Rappelons qu'à la suite de l'attentat de Rangoun, le chef de l'Etat sud-coréen avait interrompu une tournée qui aurait dû le conduire, après l'étape birmane, successivement en Inde, au Sri-Lanka, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

#### A TRAVERS LE MONDE

DÉNONCE SANTIAGO L' - INGÉRENCE - DES ETATS-UNIS. - Le ministre chilien des affaires étrangères, M. Schweitzer, a critiqué mercredi 2 novembre des déclarations formulées mardi par le département d'Etat sur la situation politique chilienne, en les qualifiant d' . ingérence . Le département d'Etat avait exprimé sa - préoccupation - après la rupture, le 10 octobre dernier, du dialogue entre l'Alliance démocratique chilienne (A.D., opposition) et le régime Pinochet. « L'absence d'un tel dialogue (...) dans une période de transition démocratique est source de préoccupation, cette situation ne pouvant servir que ceux qui s'opposent au retour pacifique d'un gouvernement civil au Chili », a déclaré un porteparole du département dEtat. -(A.F.P.)

#### Yougoslavie

PRECISION. d'une négation dans l'entretien avec M. Dragoslav Markovitch (le Monde du 4 novembre) malencontreusement déformé la pensée du président de la Ligue des communistes. Dans la réponse à la question sur les rapports entre partis communistes, il fallait lire: -... Je peux vous dire que nous n'avons jusqu'à présent aucune proposition de réunion d'une conférence des partis communistes. Mais, même si tel devait être le cas, nous répondrions que nous ne sommes pas pour une institutionnalisation des rencontres entre les partis communistes.

*r adhésions »* à la réballion annoncées à longueur de journée par la radio de Damas, il haussait les épaules. sont soumis à des pressions quoti-L'absence diennes éprouvantes. Il est normal

neur de l'O.L.P.

# que certains d'entre aux flanchent.

toires occupés demeurent fidèles à la légalité palestinienne représentée par l'O.L.P. et les mutins n'ont réalisé aucune percée dans la diaspora, en dehors des zones directement contrôlées par les Syriens. » Tous ces facteurs ont sans doute încité les Syriens à remettre d'environ un mois leur offensive contre le réduit palestinien de Tripoli. Le président Hafez el Assad n'est jamais pressé : il a mis environ six mois pour « nettoyer » la vallée de la Bekaa des forces loyalistes, en s'absteriant dans la mesure du possible d'intervenir ouvertement dans la bataille

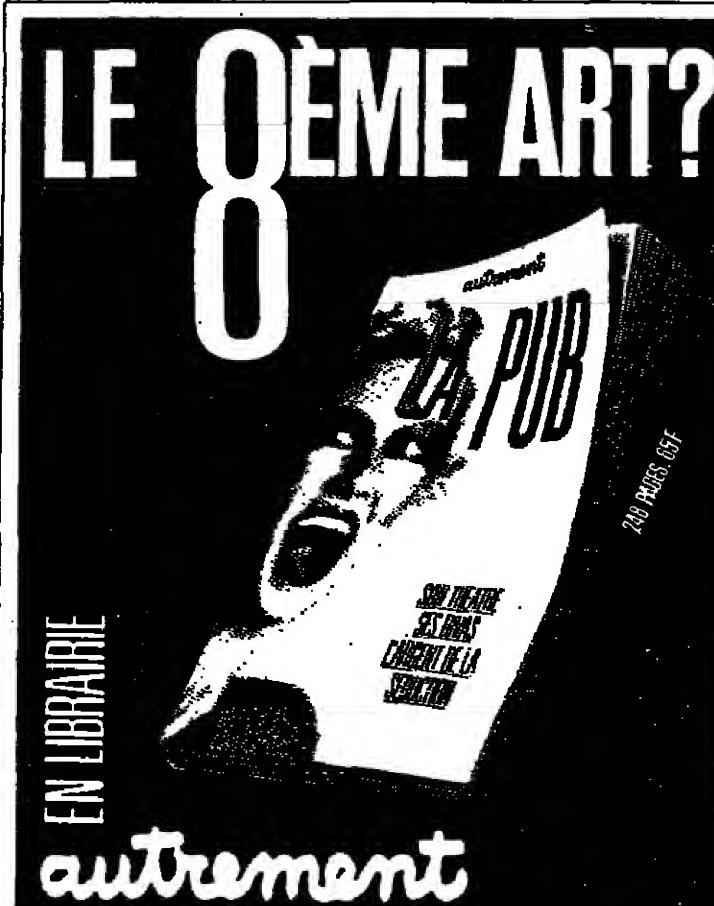

#### Chili

### PROCHE-ORIENT

#### LA CONFÉRENCE DE GENÈVE SUR LE LIBAN

#### Compromis

(Suite de la première page)

A noter encore que le chef de la diplomatie de Damas, M. Abdel Khaddam, a souscrit à l'entente réalisée, tandis que les chefs de l'opposition libanaise manifestaient en privé leur satisfaction devant une démarche qui devrait normalement déhoucher sur l'abrogation de l'accord avec Jérusalem.

Le traité serait-il dénoncé ou sculement « gelé », comme le propossient les partisans du gouvernement? Le débat qui s'engagea à ce sujet dès jeudi matin se révéla oiseux : des juristes appelés à la rescousse firent remarquer que les deux termes étaient également inappropriés puisque l'accord, appronvé seulement par le Parlement de Beyrouth, n'avait toujours pas été ratifié par le président de la République. Il était donc juridiquement inexistant. Saisissant la balle an bond, les représentants de l'opposition out alors demandé que le président Gemayel récuse le texte publiquement et prenne des dispositions pour l'écarter définitive-

Dans le camp gouvernemental personne n'a pris la défense de l'accord du 17 mai. Tout en convenant qu'il fallait l'écaster pour rétablir le consensus national, les personnalités pro-gouvernementales ont fait savoir que le Liban s'était, malgré tout, engagé d'une certaine manière vis-à-vis d'Israel et des Etats-Unis et qu'il ne fallait des lors rien entreprendre sans an moins les en avertir. Jérusalem. ont-ils rappelé, menacait de prendre des mesures de rétorsion préjudiciables à l'intérêt national ; Washington, - par le truchement du médiateur américain M. Richard Fairbanks - insistait pour que du moins, la crédibilité des États-Unis fût sauvegardée. Le Liban, conclusient les partisans du gouvernement, avait tout à perdre en provoquant imutilement ses deux partenaires en particulier le protecteur américain.

Cependant, c'est l'intervention du président Gemayel qui a emporté l'adhésion de l'opposition. Il a déclaré, avec une sincérité émue qui n'a pas manqué d'impressionner ses auditeurs : « Je vous donne ma parole d'honneur que je ne ratifierai pas l'accord du 17 mai. Vous pouvez me faire conflance ou non, mais je représente, qu'on veuille bien l'admettre ou pas, ce oui reste de la légalité et de la souveraineté de l'Etat libanais.

de formuler, le chef de l'Etat a cité un vieux dicton libanais: « Il faudrait que nous puissions manger les raisins sans pour autant tuer le gardien du verger. Je vous demande de me laisser le temps d'exposer au président Reagan les raisons impérieuses qui nous incitent à remettre en cause l'accord du 17 mai. Certes, c'est une question de procédure, mais dans le cas d'espèce, la forme a autant d'importance que le fond du litige. Nous cherchons une issue, non une épreuve de force. >

Après un moment de silence. l'ancien président Soleman Frangić (maronite), – qui s'était auparavant entretenu en tête à tête successivement avec le chef de l'Etat et avec M. Richard Fairbanks donne la réplique au nom de l'opposition: - Nous vous faisons confiance, monsieur le président. pour œuvrer en faveur de nos intérêts nationaux. Votre démarche à Washington nous paraît utile dans la mesure où elle nous permettrait de mettre à l'épreuve la bonne foi des Etats-Unis et la volonté au'ils affichent d'aider le Liban à recouvrer sa liberté. »

#### Un succès personnel pour M. Amine Gemayel

Le ralliement de l'opposition au

compromis proposé est à coup sûr un succès personnel pour M. Amine Gemayel, qui avait nettement pris ses distances du parti phalangiste. \* Nous lui donnons sa chance de devenir le président de tous les Libanais, sans distinction », nous disait peu après l'un des dirigeants du Front du salut national (opposition). La confiance accordée est donc conditionnelle. La Syrie est prête, elle aussi, i l'assurer éventuellement de son concours. Au cours d'un denxième entretien en tête à tête, le chef de la diplomatie de Damas a dit au président libanais sur un ton amical: « Nous souhaitons le succès de votre mission. Nous vous aiderons dans toute la mesure de nos moyens a vous en sortir honorablement. > Il est question, dit-on dans les couloirs de la conférence, que M. Amine Gemayel s'entretienne à brève échéance avec le président

On prête encore au chef de l'Etat libanais l'intention d'élaborer un projet d'accord, qui serait, cette J'ai besoin de votre solidarité et i fois-ci, acceptable tout à la fois par de votre soutien. » Pour illustrer la les gouvernements de Damas et de proposition qu'il était sur le point Jérusalem. Tel est le vœn égale-

#### ALORS QUE LE.P.C. DEMANDE LE RETRAIT DU CONTINGENT ITALIEN Le président Pertini se rend à Beyrouth

De notre correspondant

Rome. - Le président Pertini a quitté Rome ce vendredi 4 novembre pour une brève visite à Bevrouth, où, en ce jour de la fête des forces armées, il va saluer les soldats italiens de la force multipationale de sécurité. La veille, c'est par une large majorité que la Chambre des députés avait repoussé des motions présentées par les communistes et l'extrême gauche demandant le retrait du contingent italien.

Soulignant la situation de « partition de fait - existant au Liban, M. Andreotti, ministre des affaires étrangères, avait affirmé qu'il s'agissait d'éviter de rendre celle-ci irréversible et que les forces de paix maintenaient à Bevrouth « des conditions minimales de sécurité ». - Sans elles, je crois que tout le monde en convient, en quelques heures, la situation dans la capitale libanaise redeviendrait dramatique ». Le ministre avait en outre récomment précisé que la présence du contingent italien à Beyrouth n'était pas liée à la conclusion positive des négociations de la conférence de réconciliation nationale qui se tient à

En ce qui concerne les initiatives diplomatiques de Rome, rappelant que l'Italie avait proposé lors de la visite de M. Craxi à Washington de présenter un plan de reconstruction du Liban actuellement à l'étude à Bonn et à Ryad, M. Andreotti avait souligné la nécessité de ne pas tenir la Syrie à l'écart de toute tentative de règlement de la question liba-naise. Le ministre, qui doit d'ailleurs se rendre dimanche prochain à Damas, a qualifié la Syrie d'- interlocuteur dont il saut tenir compte de manière décisive ». M. Andreotti avait d'autre rappelé que, pour Rome, PO.L.P. demenre - un sacteur potentiel de stabilité politique » au Proche-Orient.

An cours des interventions de M. Andreotti et de M. Spadolini. ministre de la défense, il a été en outre réaffirmé qu'aucune modification de la tâche actuellement confiée au contingent italien ne sera décidée sans une consultation du Parlement En ce qui concerne l'envoi d'observateurs dans le Chouf, rien ne pourra être entrepris saus l'accord explicite de toutes les parties siéreant à la conférence de réconciliation nationale de Genève et sans une participation de l'ONU. M. Spadolini a notamment souligné à ce propos les « garanties essentielles et nécessaires à l'envoi sous quelque forme que ce soit d'observateurs au Liban ». Si la majorité a serré les rangs pour défendre la position du gouvernement, on n'en note pas moins de la part des libéraux la demande de la fixation d'une date précise pour le retrait des troupes italiennes. M. Spadolini s'est déclaré pour sa part opposé à l'idée d'une limite à l'engagement italien an Liban. « même s'il est évident que nous ne pouvons y rester éterneile-

Pour le P.C.L., qui en son temps vota en faveur de la perticipation de l'Italie à la force multinationale, les conditions out anjourd'hui radicalement changé. En raison de la politique américaine, a souligné le P.C.I le contingent italien risque d'abandonner sa position d'équidistance en-tre les parties. La direction du P.C.I. est favorable à un retrait des troupes italiennes, quitte à renégocier l'évenmelle participation de l'Italie à la force de paix une fois obtenues des garanties des belligérants. A plus forte raison, a affirmé le P.C.I., il ne peut être pris aucune décision sur la question du Chouf sens un engagement des Nations unies.

ment de l'opposition qui manifeste à cet égard une certaine bonne volonté. M. Walid. Joumblatt, l'un des principaux animateurs du Front du salut national, nous déclarait à ce propos que ses amis et lui-même sont tont disposés à tenir compte de « la sécurité des frontières israéliennes », ajoutant : « Nous nous porterons garants de la paix en Galilée. » Tout en excluant l'octroi à Israel « d'un quelconque bénéfice d'ordre territorial politique ou économique », le che du parti socialiste progressiste s énuméré à titre d'exemples diverses mesures qu'il serait prêt à soutenir: l'abrogation définitive des accords du Caire de 1969, qui donnaient à PO.L.P. le droit de s'implanter dans le Sud-Liban l'installation sur les frontières d'unités de l'armée libanaise et éventuellement de forts contingents de l'ONU destinés à interdire toute infiltration de fedayin; la réactivation de la commission mixte d'armistice libano-israélienne. - On pourrait, bien entendu, imaginer d'autres mesures à condition au'elles ne portent pas atteinte à notre souveraineté et à notre libre arbitre ., indiquait M. Joumblatt. Son principal conseiller politique, l'ancien ministre, M. Marwan Hamadé, ajoutait pour sa part : « Nous avons dit au président Gemayel qu'il ne fallait pas que nous soyons plus royalistes que le roi, que nous nous accrochions à l'accord du 17 mai alors que le parti travailliste israélien lui-même invile son gouvernement à retirer inconditionnellement ses troupes du Sud-Liban... >

#### Le disemme du président Reagen

En dernière analyse, c'est le président Reagan qui est placé devant un redoutable dilemme. S'il répond

favorablement à la requête de M. Gemayel, il devra engager . l'épreuve de force avec le gouvernement de M. Itzhak Shamir, ce dernier étant apparemment décidé - malgré la résistance grandissante des Libanais à l'occupation israélienne - à défendre coûte que coûte les acquis politiques de l'accord du 17 mai : si, au contraire, le chef de la Maison Blanche devait refuser de tenis compte du consensus libanais, il assumerait l'échec de la conférence de Genève et, à terme, de la reprise de la guerre civile.

En effet, le front de l'opposition a exigé l'ajournement de la conférence en attendant le retour du président libanais de Washington. MM. Joumblatt et Berri (le chef de l'organisation chitte Amal) ont fait savoir, jeudi, qu'ils refuseraient d'aborder la question de la réforme des institutions avant que ne soit confirmée l'abrogation définitive de l'accord israélo-libanais. « Nous n'accepterons de conclure qu'un accord global - ( package deal »), a précisé pour sa part en anglais le chef druze.

Si M. Gemayel devait accomplir sa mission avec succès, assurent les dirigeants de l'opposition, l'entente serait aisément réalisée sur la démocratisation des institutions de l'Etat, notamment sur la répartition équitable des attributs du pouvoir parmi les diverses communautés. Un gouvernement d'union nationale serait constitué aussitôt pour mettre en œuvre les résolutions prises à la conférence de Genève. Si telle devait être l'issue du processus engagé, la renaissance d'un Liban pacifié et réconcilié ne serait plus - de l'avis général ici - une vue de l'esprit.

ERIC ROULEAU.

#### M. Donald Rumsfeld nouveau représentant spécial de M. Reagan au Proche-Orient

Le président Reagan a fait, jeudi 3 novembre, de M. Donald Rumsfeld son représentant spécial au Proche-Orient, en remplacement de M. Robert-McFarlane, récessment nommé président du Conseil national de sécurité, et qui n'aura donc occupé le poste que trois mois. M. Rumsfeld conservera comme adjoint M. Richard Fairbanks, qui représente actuellement les Etats-Unis à la conférence libanaise de Genève.

#### Un pragmatique

A la différence de ses prédécesseurs MM. Philip Habib et McFartane. M. Rumsfeld n'a aucune expérience des problèmes du Proche-Orient, et c'est pourquoi il a annoncé son intention de se plonger dans ce dossier avant de se rendre dans la région. Mais cet homme encore jeune (cinquante et un ans) est connu comme un bourreau de travail et un bon administrateur. Et s'il n'a pas laissé dans son poste le plus imbortant de secrétaire à la défense du président Ford un souvenir aussi flamboyant que ses prédécesseurs Schlesinger ou MacNamara, il devrait aborder sa nouvelle têche avec le sérieux et le sens de l'opportunité politique qui l'ont en général bien servi dans sa carrière.

Né en 1932 dans une petite ville de l'Illinois, éduqué à Princeton, M. Rumsfeld est entré en politique à l'âge de trente ans comme député d'une banlieue. huppée de Chicago. Républicain de toujours, il contribue en 1968 à la victoire de M. Richard Nixon. qui le nomme l'année suivente chef de bureau pour le progrès économique, un organisme issu de la « grande société » de Johnson et à la création ductuel la jeune représentant s'était opposé en 1964. Après avoir servi ensuite comme conseiller de la Maison Blanche. M. Rumsfeld est nommé en 1973 ambassadeur des Etats-Unis à l'OTAN.

Cet opportun éloignement à Bruxelles au plus fort de la crise du Watergate lui vaut de revenir à Washington en septembre de l'année suivante pour remplacer le général Haig comme secrétaire général de la Maison Blanche. Il réussit si bien que le président Ford en fait, en novembre 1975, son ministre de la défense. Un poste qu'il n'occupera qu'un peu olus d'un an, le temps d'assister à la défaite électorale de son patron et de céder la place, au début de 1977, à son successeur démocrate Harold Brown.

Depuis lors, M. Rumsfeld s'était recasé dans les affaires (id présidait jusqu'à ces demiers jours la firme pharmaceutique Searle and Company, dans son Illinois natal) et ne s'était quère signalé à l'attention du monde politique que par sa prise de position contre le traité SALT-2, en 1979. Peut-être n'était-il pas tout à fait assez conservateur pour plaire aux « Catiforniens » de M. Reagan. En fait, son retour est dû surtout au soutien de M. Shultz, le secrétaire d'Etat, qui avait récemment recommandé son ami Rumsfeld pour succéder à M. Clark à la tête du Conseil national de sécurité. C'est donc, avec sa nomination, le clan des « pragmatiques » qui marque un point sur calui des « doctrinaires ». — M. T.

### DIPLOMATIE

#### LA CONTROVERSE SUR LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE

#### Paris et Oslo réaffirment leur identité de vues sur la question des armes nucléaires

De notre envoyé spécial

Oslo. - Les relations Est-Ouest ont occupé une place de choix dans les longs entretiens que M. Pierre Mauroy a eus, jeudi 3 novembre, dans la capitale norvégienne avec le premier ministre, M. Kaare Willoch. Le premier ministre français qui a par ailleurs annoncé que M. Mitterrand serait l'an prochain le premier président français à se rendre officiellement en Norvège s'est félicité de l'- identité de vues » entre deux pays qui, pour s'être assez longtemps ignorés, n'en souhaitent pas moins aujourd'hui resserrer leurs relations.

La visite de M. Mauroy, qui regagne Paris vendredi en fin de journée, répond à une visite que lui avait rendue en novembre 1982 le premier ministre norvégien. Elle n'en a pas moins constitué un révélateur de la volonté de la Norvège, membre sûr mais exposé de l'OTAN, de voir comme la France la négociation de Genève aboutir « à un rétablissement de l'équilibre nécessaire, au niveau le plus bas possible », ainsi que M. Willoch l'a répété jeudi au terme d'un diner offert en l'honneur de M. Maurov et des trois secrétaires d'Etat qui l'accompagnent, MM. Auroux (énergie), Lengagne (mer) et Carraz (tourisme). Autrement dit, les Norvégiens tiennent un langage de fermeté semblable à cehi de la France.

#### Pas de zone dénucléarisée

A Oslo comme à Paris, on considère que « l'introduction des missiles SS-20 pointés vers des objectifs situés en Europe occidentale » constitue, pour reprendre l'expression de M. Willoch, « un élément de déstabilisation ». Pour rétablir l'équilibre compromis, il faut appliquer la double décision prise par l'OTAN en 1979, à savoir, faire l'impossible pour que les négociations de Genève entre les Etats-Unis et l'Union soviétique aboutissent et en cas d'échec, faire pression sur Moscou en procédant à l'installation des nouvelles armes.

La Norvège a beau s'opposer à la présence sur son territoire en temps

de paix d'armes nucléaires et de troupes étrangères, elle désapprouve le projet suédois de créer une zone dénucléarisée dans la Baltique. Elle refuse en règie générale tout accord entre un pays de la région – dans ce cas, c'est également le voisin suédois qui est visé - avec Moscou. Elle s'inquiète en fait de toute initiative régionale susceptible, dans les circonstances actuelles, de provoquer un relâchement de la solidarité euro-

Les autorités porvégiennes souhaitaient saisir l'occasion de la venue de M. Mauroy pour que leur invité leur « reprécise » les positions françaises, ce que le premier ministre a sait en déclarant que « la France juge que l'équilibre des forces en Europe est aujourd'hui remis en cause » et qu' « elle estime indispensable qu'il soit restauré ». Sur ce chapitre, a-t-il également indiqué au cours d'une conférence de presse, le reste est affaire de « nuances », entre la France et la Norvège, qui ne sont pas apparues au cours des entretiens privés. Il est vrai que Norvégiens comme Francais s'entendent sur la « non-prise en compte», dans la négociation en cours, des forces de frappe britannique et française.

Les relations économiques — notamment l'écoulement vers l'Enrope du gaz et du pétrole norvégiens sont au cœur de l'intérêt porté à un pays qui représente, selon la formule de M. Mauroy, « une part de l'avenir de la France ». L'intérêt des gisements norvégiens - qui ne fournissent encore anjourd'hui que 2,8 % des importations françaises de pétrole et 2,6 % des importations de gaz - est politique puisqu'il s'agit d'un allié solide. Mais le coût du gaz norvégien demeure plus élevé que celui du soviétique.

Enfin, MM. Mauroy et Willoch ont contresigné, jeudi, un accord sur la création d'une fondation franconorvégienne orientée vers la recherche scientifique et technique et le développement industriel, dont le siège sera à Osio.

JEAN-CLAUDE POMONTL

#### Le gouvernement danois a de nouveau été mis en minorité dans le débat sur les euromissiles

De notre correspondante

nois a consacré, jeudi 3 novembre. un nouveau débat au problème des euromissiles (dont aucun ne doit être installé au Danemark, puisque ce pays a depuis longtemps décidé de refuser la présence d'armes nucléaires à l'intérieur de ses frontières en temps de paix).

Les sociaux-démocrates ont déposé un nouvel ordre du jour enjoignant au gouvernement de travailler « activement » à freiner la course aux armements et à faire en sorte que l'OTAN procède à une nouvelle évaluation de la situation avant que les enromissiles soient installés en Europe.

Comme au printemps, le cabinet Schlüter a été mis en minorité et le premier ministre a de nouveau estimé qu'il n'avait pas pour autant à donner sa démission. Les résultats de ce scrutin ont cependant été quelque peu différents du vote de mai.

Copenhague. - Le Parlement da- Cette fois-ci, le premier ministre a demandé aux quatre partis non socialistes qui sontiennent la coalition au pouvoir (conservateurs, libéraux, chrétiens-populaires et Centre démocrate) de s'abstenir. Ce texte a été approuvé par 85 voix contre 12. Il y a en 62 abstentions volontaires et 22 absents.

C. O.

• Manifestation antinucléaire à Athènes. - Plus de cent mille personnes ont manifesté, jendi 3 novembre, à Athènes, contre le projet de déploiement en Europe de nouvelles fusées nucléaires américaines. Le rassemblement avait été organisé par trois mouvements antinucléaires, appuyés respectivement par le Pasok (parti socialiste au pouvoir), le parti communiste grec (prosoviétique) et le petit parti eurocommuniste. En Grèce, le gouvernement soutient fortement la protestation pacifiste. - (Reuter.)

L'HEBDOMADAIRE INTERNATIONAL DE L'EUROPE



#### By oil alone?

A special report in The Economist this week examines the future of Norway's oil industry, the non-oil economy and the country's changing political balance



Catalogue gracuit

L'Alg

per of promet article

ี ท<sub>ี่สัตร์สราจากการ</sub>

Section Control of the Control of th

la pravidenti di tuto

SE WELLS

and harman

⊈ pts.... '=

ಮಾತಿಕೆಟ್ಟರದ ಕರಿದ್ದಾ

adition along the con-

The second second

**Section 31.** . - - -

24 4 1000

Adlions a .-. -

a le pian ....

Mr les matternes :

tome sociale.

TE BAZ SSZERA

Fig. 15 Test to 18

where des proc

SIVOUS

is explique

2 du 17 700 200 - - -

Ann Cinging for wings.

de la service al preference

Benedick er neu Man, si ter - element attangent analid チェ ベンタン さまり ありでき \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* - - La Contract Contr - 123 5V 123-678

-arte tämtte t Same and the same to the st suffere ng, birne purchte bier والانتاج والمناجع والمعاسمون eta (Septembligen) N 450 4 520 4 The second second Harad and the Parket 经共产税 满口的 -unitariat in Mark r gray Phiese -- 10 1 1 1 5 CAME a region of the Company 大学 一門の一番・三面側 A Committee of the state of ್ಟು ಚರಕರ ೯೬೮ 

\*\*\*\*

ge esegi yeşgi ペラー イックカー そうだい (単) y expense Mair To against an ann an Air. the second the the first to 교육이 결절 하면 이 것들은 The straight the same tien eine Gebert Geben 12 L. C. S. 医异性氏管 化聚苯甲烷基 医线

And the second second ្រះ ដ៏ទៅ ១១ ស្គាស់ المقالية المناشرة والمحال المالي Compter su

Mak wileh i

et a geletzte en da

THE RESIDENCE FOR

The state of the s

学徒 多多级

and the second second second

THE SEC SEC. IN COMPANY

. La Maria de la Seria de la compa

Control of the second

TOTAL OF COMMENCE tem denteter Ges geres, die fan Bet gentlie e benter य योगार्थः । इस्तान्यः हृष ペラス・最大変変を, 新年の数 山、家庭市,直及东西。 直 出出 in the press garde ार-इंट + क्षेष्ट क्यांच्या की er Sarrens C 1716 GEGERNON מבריבו שנובלים שבי i attert, batt : Jus & ermerter mit TO THE OFFICE ! arter des chires michent de ang in annel aus es Pristra Drient et :

in constants in SENTITIONS OF BUILD 101-271 des Belie cherchalen a emb men: Lactelereik the des entergraph दः व उद्याधिक वृद् one de la recher The rat M Chad seion ses pe er ier " . dileratus ille zahlene Sur le plan inte Featily to dec densteinzigen de en meinelt geneg, fer

Palestiniens, entre Charle makeningmige merae arabe fan i imponiente face 1 taur Talab larabit A com to teste .दा देशके साराध्येत हो .40 a casi de 📜 TOTAL TEXTS THE STORE sert meda 4 Dag de semmet de fie 1992. ich Daya graf the at the second ्रीव्यास्य रहेन्द्र सङ्ख्य B70266 - N. 1942 627 arait etrorier les ar Rock greet &

ನರು ಇತ್ತಿಗೆ ನಾಟು ತ ನಂಬರಿ ೩ ಕಿಕ್ಕಾರ್ವೇ ಫೇ THE RELATED IN THE La ret

du € Grand ! En de que d'ancer The state of Trediction eile des gurrer de Sardag मार्ग्याः सम्मारम् । या स The sums

Sand to the sand t ermannen gun

acus fartige is s

and has harmed in La tolatte de a The de Fan Tan.



#### spécial

aix d'armes nucléaire et de es étrangères, elle désai prouve ojet suédois de créer une come cléarisée dans la Baltique Elle e en règle générale tout 4000rd un pays de la région - dans ce est également le voisin suedois st visé - avec Moscou Elle tiète en fait de toute intilative rale susceptible, dans les cirinces actuelles, de âchement de la solidante euro.

autorités norvégiennes sous ent saisir l'occasion de la ve-5 M. Mauroy pour cas laurin. sur - reprécise - les - sitions uses, ce que le premier minie fait en déclarant e juge que l'équitire des en Europe est autoriana en cause » et qu' » ann ettime ensable qu'il soit restaure : chapitre, a-t-il eggi.... au cours d'une continue de s, le reste est affine de ices -, entre la France at la ge, qui ne sont pas appartes rs des entretiens per : 11 751 ue Norvégiens comme Franmtendent sur la - fix - maiss en >>, dans la nego... 17 40 des forces de fraprimisani. française.

relations economics - no at l'écoulement ve factore et du petroie ner e cas -if représente, seion de la langue Mauroy, . une part at aller la France . L'interes an an s norvégiens - Qui : . . . umis core aujourd has an in a portations france of the per-. **3,6 % de**s important in de est politique pu ié solide. Mana e a la caracita en demeure ous que que s swiétique.

& MM. Man's a second ion d'une ferair le recie same orientes variables. intifique et terr ... it 's ment include: 3 3 Osio.

AN-CLAUDE PONITION

#### danois en minorité uromissiles

sect to provide the Bux quaire part qui soutienner of reconservation of the -populaires et - 12 de s'abster : are per st 62 abstenti. St. 19 19 19

gestation and the 2 Plus de Ca สามารัสราส. จ.-2 ciento en: ment avait als . ವಾರಚಾರ್ಥappuyes 12 4 12 2 1 1 WA garti demiriguel et et : uste Entitue ationt forter :



3 Week dustry. changing

### AFRIQUE

### L'Algérie de Chadli

II. - Le « recentrage » diplomatique

De notre envoyé spécial PAUL BALTA

Paul Baita étudiait les muta-Boumediène avait sait des transtions de la société algérienne ports aériens, maritimes et terrestres un élément de sa politique depuis la mort de Boumediène et le nouveau « style Chadli ». étrangère arabe et africaine. La transsaharienne, ou Route de Alger. - Le chadlisme, c'est l'unité africaine, qui relie Alger à le réalisme », disent les Algériens, Tamanrasset et doit se prolonger et les interlocuteurs étrangers du jusqu'au Niger et au Mali, en était ches de l'État sont frappés par un des symboles. Là encore, la dél'attitude à la fois prudente et rémarche adoptée actuellement illussolue qu'il adopte à l'égard des tre le principe : « L'Algérie grands problèmes intérieurs et exd'abord -. En effet, les tronçons térieurs. L'homme de la rue, qui malien et nigérien risquant de ne ne ménage ni les critiques ni les pas être prêts avant 1988, les Alancedores sur ses dirigeants, l'a néanmoins surnommé - Chadli le sage - et les cadres de l'État Niger, à 500 kilomètres, sent avec un clin d'œil aux Fran-

Dans un premier article (le

Monde daté 4 novembre),

le non-alignement.

des non-alignés assurée de 1973 à

1976 par Boumediène avait, par

les succès remportés sur la scène

mondiale, grise les dirigeants algé-

riens. Ils ont eu alors le sentiment

qu'ils pouvaient agir comme une

grande puissance pour instaurer un

nouvel ordre international. Jouant

également le rôle de « tête pen-

sante » de l'OPEP, ils avaient cédé

à la fascination des techniques de

pointe, qu'ils maîtrisaient mal,

mais avaient été sans conteste les

pionniers dans le domaine du

G.N.L. (gaz naturel liquéfié). Le

prestige qu'ils en avaient tiré leur

a cependant coûté cher et leur a

Le président Chadli, confronté à

la crise mondiale, en a tiré les le-

cons: l'Algérie est un pays moyen

aux possibilités limitées, qu'elle

compense par son volontarisme et

la défense sourcilleuse de son indé-

pendance. D'ailleurs, c'est pour

préserver cette dernière qu'un réé-

quilibrage a été réalisé sur le plan

intérieur, comme l'a rappelé le

président dans son message sur

l'état de la nation adressé à l'occa-

sion du vingt-neuvième anniver-

saire du le novembre 1954. Ainsi

2-t-il expliqué: - Nous avons dé-

cidé d'ajourner certains projets gi-

gantesques », comme par exemple

Autre choix majeur : réduire

l'endettement en ramenant les ini-

portations d'environ 15 % du

P.N.B. par an pendant le plan

quadriennal 1974-1977 à 6 % pen-

dant le plan quinquennal 1980-

1984 Ces importations d'un mon-

tant de 58 millions de dinars - 47

pour les marchandises et 11 pour

les services — sont, en 1983, équi-

valentes en termes réels à celles de

1982, tandis que le montant de la

dette - environ 15 milliards de

dollars - est légèrement inférieur

si l'accent est si fortement mis sur

le redressement de l'agriculture, ce

n'est pas seulement dans une pers-

pective sociale, mais aussi pour ré-

duire la dépendance alimentaire

De même, c'est à la fois par

souci d'une meilleure gestion et

d'indépendance que, profitant de

la crise mondiale. l'Algérie a réé-

quilibré ses exportations d'hydro-

carbures. Jusqu'en 1979, les ventes

de brut représentaient 75 % des

recettes d'exportation en devises et

le G.N.L., 25 %. Actuellement, la

répartition est la suivante : 23 %

pour le brut, 25 % pour le G.N.L.

et le gaz gazeux, 25 % pour le

condensat et 22 % pour le pétrole

raffiné, les 5 % restants étant as-

surés par des produits hors hydro-

SI VOUS

MESUREZ

i m 80

**OU PLUS** 

(jusqu'à 2 m 10)

SI\_VOUS

**ETES** 

MINCE

OU FORT

40, Av. de la République

75011 PARIS

TEL 355.66.00

Ouvert du lundi au

samedi de 9 h 30 à 19 h

Metro Parmentier

Parking gracuit

Catalogue gratuit

sur demande

IOHN RAPAL

Spécialiste prêt-à-porter

grandes tailles.

du pays.

à celui de l'an dernier. En outre,

l'usine de G.N.L. 3.

donné le vertige.

gérieus ont ralenti leur progression vers In-Guezzam, à la frontière du concentrer leurs efforts sur la réparation et l'élargissement de la çais: - C'est notre force trandernière section conduisant à Taquille -. C'est précisément le manrasset, l'oasis s'étant considéraréalisme qui a préside au - recenblement développée grâce à la trage - de la politique étrangère. encore qu'elle demeure d'une route. Elle compte aujourd'hui vingt mille habitants, et son aérogrande continuité pour l'essentiel port international doit lui permetet repose toujours sur deux pitre d'être reliée bientôt directeliers l'indépendance nationale et ment à Paris. La présidence du Mouvement

Sur le plan purement diplomatique et géopolitique, l'Algérie, qui a une triple vocation arabe, africaine et méditerranéenne et un lien moral avec les pays d'islam, demeure très attachée au nonalignement. Mais elle a également conscience que la crise mondiale, l'aggravation de la tension Est-Ouest et la diversification des situations dans le tiers-monde ont fait perdre sa cohésion au Mouvement des non-alignés. D'où l'appel lancé par le président Chadli dans son message sur l'état de la nation: « Les pays du tiers-monde se doivent de prendre conscience que la révision de l'ordre international, avec toutes ses données politiques, économiques, sociales et culturelles, est un fait qui s'impose de lui-même, tout comme une solidarité sans réserve entre les États du tiers-monde constitue

#### Compter sur soi-même

une nécessité vitale.

Mais, tout en demeurant actifs et vigilants, les dirigeants algériens ne se font pas trop d'illusions. Le prosélytisme tiers-mondiste qui caractérisait Boumediène n'est plus de mise. « Nous devons d'abord compler sur nous-mêmes . proclame le président Chadli. Et le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi. son ministre des affaires étrangères, hui fait écho lorsqu'il nous confie : « Notre politique est d'abord pro-algérienne, ensuite pro-algérienne, enfin proalgérienne. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'un « recentrage » de notre diplomatie. »

Les Algériens éprouvent une double déception à l'égard du monde arabe. Sur le plan national d'abord, dans la mesure où, affirment-ils. . nous ne cherchons pas à exporter notre révolution et ne nous ingérons pas dans les afsaires des autres ». Manquant de professeurs de langue arabe, ils ont fait appel aux « pays frères » du Proche-Orient et ont constaté que les coopérants irakiens, syriens, égyptiens et autres, étaient trop souvent des activistes bassistes, communistes on intégristes qui cherchaient à embrigader les Algériens. L'accélération de la formation des enseignants et des cadres et la décision de construire une cité de la recherche scientifique prise par M. Chadli visent précisément, selon ses propres termes, à évitet l' altération de notre iden-

tité nationale ». Sur le plan international, les dirigeants ne cachent pas leur consternation devant l'hostilité syro-irakienne, les conflits entre Palestiniens, entre Libanais, et la guerre irako-iranienne, alors que le monde arabe fait la preuve de son impuissance face à Israël. Le docteur Taleb Ibrahimi souligne que l'Algérie ne reste cependant pas les bras croisés : depuis le mois de juin, le chef de l'Etat lui-même et trois responsables du F.L.N. se sont rendus à Damas. Il note que, au sommet de Fès, en septembre 1982, les pays arabes avaient réa-lisé un consensus; depuis lors, la situation s'est considérablement dégradée. - Nous estimons qu'il faudrait résorber les différends interarabes avant de réunir le sommet de Ryad [prévu à la fin de l'année), mais nous sommes prêts à nous y rendre des sa convocation -, précise le ministre.

#### La relance du « Grand Maghreb »

En ce qui concerne la guerre du Golfe, il apporte la précision suivante : - L'Algérie ne fait pas de médiation, elle déploie des efforts auprès de Bagdad et de Téhéran. Contrairement à ce qui a été dit, ces efforts n'ont jamais cessé. mais la véritable médiation ne commencera que le jour où les deux parties le solliciteront. Ce n'est pas encore le cas. .

La volonté de construire l'Algérie de l'an 2000, la conscience qu'un tel objectif nécessite la coopération avec les voisins dans un environnement pacifique, et l'absurdité des impasses qui se multi-plient au Proche-Orient sont autant de raisons qui ont incité le président Chadli à relancer le processus d'édification du - Grand Maghreb, jalon de l'unité arabe ». Dans cet esprit, il a accepté de rencontrer le roi Hassan II, le 6 sévrier dernier, pour saciliter le règlement du conflit saharien.

Au cours de l'entretien, le souverain marocain aurait confié que référendum ne l'intéressait pas, Darce qu'. Il supposait un vainqueur et un vaincu, ce qui risquait de laisser des traces entre l'Algérie et le Maroc ». De son côté, le président Chadli aurait proposé la mise en place d'une entité sahraouie dans un ensemble maghrébin. et le monarque aurait demandé de réfléchir. La formule algérienne paraissait, il est vrai. assez vague pour englober aussi bien l'Etat indépendant souhaité par le Front Polisario que l'autonomie suggérée par le roi lorsqu'il avait dit : - Laissez-moi le simbre et le drapeau, et tout le reste est négociable. - C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé la délégation marocaine (1) lorsqu'elle avait rencontré secrètement à Alger, pendant trois heures trente, des représentants du Polisario qui avaient rejeté sa suggestion.

- C'est normal, disent les Algériens, qu'au départ chacun reste sur ses positions. C'est au cours des négociations que les choses se dégèlent et que chacun est amené saire un pas en direction de autre. - Ils expriment leur perplexité devant l'attitude marocaine. Ainsi, assurent-ils, le président Sekou Touré avait proposé, avec l'accord de Rabat, une solution de compromis pour la réunion du comité de mise en œuvre des résolutions de l'O.U.A. à Addis-Abeba suggérait que les deux délégations, marocaine et sahraouie, au lieu de négocier en tête à tête, se réunissent en présence des sept membres du comité. Le refus des Marocains, arrivés dans la capitale éthiopienne, aurait constitué une surprise désagréable pour le président Menguistu. Les tergiversations de Rabat expliqueraient en grande partie l'évolution du Sénégal - l'avocat le plus crédible des thèses maracaines - - et le rapprochement entre Dakar et Alger, consacré par la récente visite du président Abdon Diouf.

Ce rapprochement, à l'inverse, est compensé par le revirement du olonel Kadhafi, lequel, en se ré conciliant avec le Maroc, aurait provoqué le durcissement de Hassan II dans le conslit saharien. Les Algériens, qui coopèrent attentivement avec la Tunisie, constatent donc, pour le déplorer, que le processus maghrébin est bloqué. « Le dialogue avec Rabat peut continuer, disent-ils, mais la normalisation amorcée ne se poursuivra pas tant que la résolution du sommet de l'O.U.A. sur le Sahara occidental ne sera pas appliquée intégra-

En 1974-1975, les dirigeants algériens s'étaient interrogés sur l'opportunité de diversifier leurs fournisseurs de matériels militaires. Pris de court par la marche verte marocaine et par le déclenchement du conflit saharien, ils avaient maintenu le statu quo: l'Union soviétique, qui avait aidé le F.L.N. pendant la lutte de libération, demeurait le pourvoyeur d'armes quasi exclusif. En outre, pour mettre en échec la « pax americana » qu'il craignait de voir s'instaurer au Proche-Orient, Boumediène s'était quelque peu rapproché de



Moscou afin de faire contrepoids Washington. Le président Chadli poursuit certes la concertation politique et économique avec PU.R.S.S., mais il s'oriente vers une plus grande diversification du dislogue politique.

Le fait nouveau est incontestablement l'ouverture du dialogue avec les États-Unis, qui trouve paradoxalement son origine dans la prolongation même du conflit saharien. - Nous préférons exposer nous-mêmes, directement, nos positions aux Américains », disent les Algériens, laissant ainsi entendre qu'il n'y a aucune raison de laisser à Rabat ou à Ryad l'exclusivité du tête-à-tête avec Washington. Mais on a noté aussi que: depuis un an environ, l'Algérie a commencé à commander du matériel militaire à des pays européens. Certes le pays est loin pour autant d'avoir changé de camp, mais ses infléchissements, pour nuancés qu'ils soient, ne sont pas sans sienification.

Invité tour à tour par de Gaulle. Pompidou et par M. Giscard d'Estaing. Boumediène ne s'était finalement pas résolu à faire le voyage à Paris. Il ne s'était pas non plus rendu dans d'autres capitales de l'Europe occidentale, bien que la C.E.E. soit, et de loin, le premier partenaire commercial de l'Algérie. Le président Chadli a franchi le pas, mais en observant un subtil dosage. Il a commencé par une visite officielle en Belgique, suivie d'une escale de travail de quelques heures à l'Élysée. A partir de lundi, passant à une nouvelle stape, il va être. – officiellement cette fois - 'accueilli à Paris, et aussitôt après à Rome.

#### L'idée du « trilogue »

Pour Alger, ce voyage en France est une visite symbolique qui doit marquer la réconciliation entre les deux peuples, maigré les différences d'appréciation qui peuvent exister sur quelques points entre les gouvernements. « Il est des moments. dans la vie des nations. où elles doivent dépasser les pesanteurs de l'histoire pour s'orienter vers une coopération globale, animée par un grand dessein ». nous a dit M. Taleb Ibrahimi. En faisant suivre ce voyage, qui a sa « spécificité », pour des raisons évidentes, par la visite à Rome, le président Chadli a voulu concrétiser une ouverture sur l'Europe afin d'ajouter la dimension politique à la coopération économique, à l'inverse de ce qui s'est passé avec l'Afrique, où l'intensification des échanges commerciaux, au cours des dernières années, a fait suite une très ancienne coopération poli-

\* Entre les deux géants américain et soviétique, l'Europe a son mot à dire. Elle peut avoir du poids. Si elle avait parlé plus sort en saveur de la représentativité de l'O.L.P. et de la nécessité d'un Etat palestinien, la situation aurait muri plus vite et le Proche-Orient ne serait peut-être pas là où il en est », nous dit un responsable algérien. Les initiatives du président Chadli en direction du nord de la Méditerranée sont destinées à aider à la relance d'uneidée à laquelle était très attaché Boumediène, celle du trilogue euro-arabo-africain.

(1) La délégation marocaine comprenait M. Guedira, conseiller du roi. M. Boucetta, ministre des affaires étrangères, et M. Basri, ministre de

#### La confédération du RECOURS décide

de « ne pas troubler » la visite La confédération du RECOURS

(Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer) a décidé, au terme d'un congrès régional tenu le 30 octobre dans le Var, de « ne pas troubler - la visite de M. Chadli à Paris. Elle a - choisi de faire consiance au gouvernement français dans les négociations engagées par le premier ministre à Alger et dont les résultats ne seront connus qu'à la sin du voyage du président Chadli . Le porte-parole du mouvement, M. Jacques Roseau, a indiqué toutesois que le RECOURS - ne donne pas pour autant un chèque en blanc au gouvernement . . En esset. 2-t-il déclaré, si les problèmes des rapatriés avec l'Algérie et ceux des trente-cinq mille samilles de rapatriés réinstallées, pour lesquelles une réunion interministérielle doit se tenir le jeudi 3 novembre à Matignon, n'étaient pas réglés, le RECOURS, trompé dans ses espérances et sa constance, en tirerait aussitôt un certain nombre de conséquences, tant au plan de sa coopération avec les pouvoirs publics qu'à celui des attitudes électorales, des les prochaines euro-

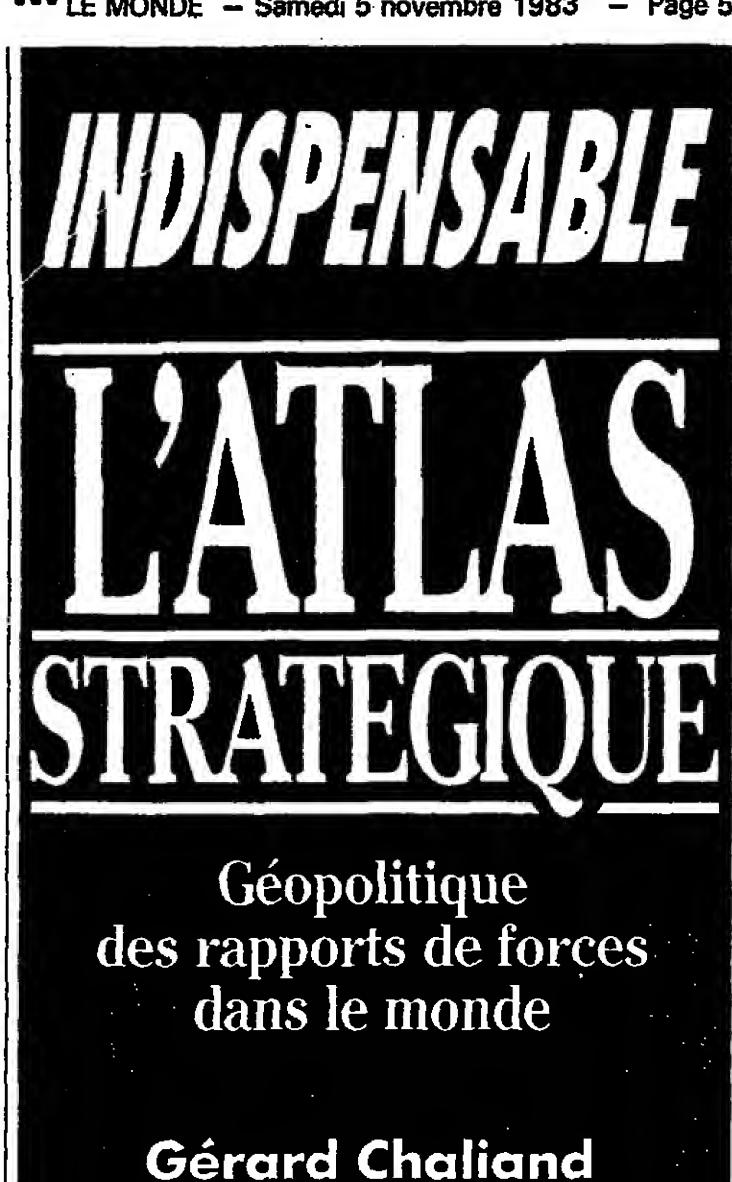

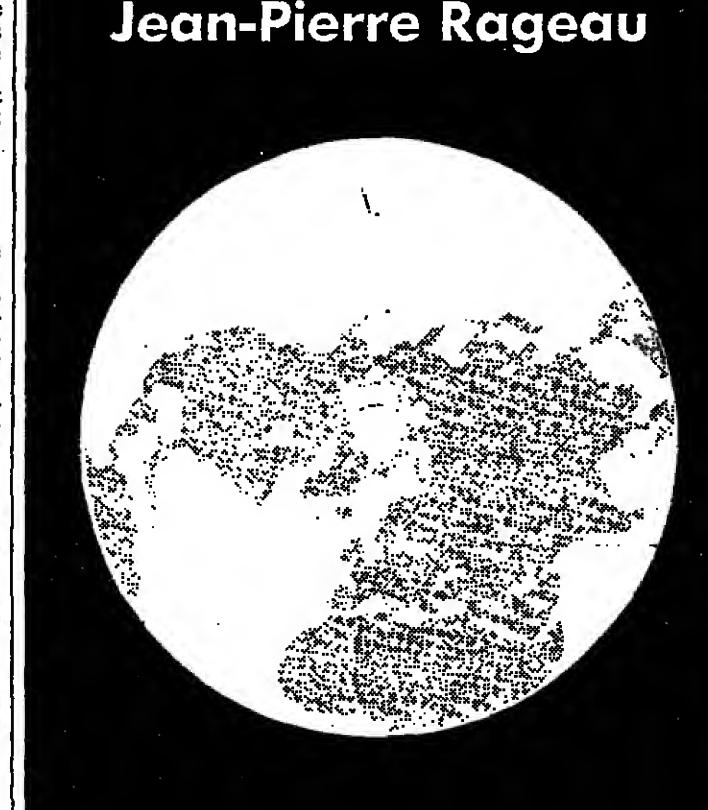

Cet atlas géopolitique et géostratégique, unique en son genre, comble un vide insupportable.

Général Georges BUIS

Un instrument indispensable à la compréhension des phénomènes de notre temps.

Hélène CARRERE D'ENCAUSSE

Indispensable pour réfléchir aux tensions du monde, connaître leurs origines, prévoir leurs résultats.

Général Pierre GALLOIS

Des cartes suggestives, un commentaire intelligent, une vision nouvelle. Un très utile outil de travail pour mieux comprendre l'histoire de 1939 à 1983. Yves LACOSTE

Ouvrage cartonné comprenant 235 cartes couleurs 150 F

FAYARD

I) : .ral, .ar-int-llet-uhé Siv-

S

#### **Pologne**

# Varsovie demande la levée de toutes les sanctions économiques américaines

Les autorités de Varsovie ont exigé, jeudi 3 novembre, la levée de toutes les sanctions économiques américaines contre la Pologne et la fin de l' « ingérence » de Washingpays, dans une note de protestation publice par l'agence PAP et remise au charge d'affaires américain, qui avait été convoqué au ministère des affaires étrangères. Parmi les tentatives d' « ingérence », soulignent les autorités polonaises, figure notamment la - propagande d'agression » menée au travers de Radio Free Europe et de La voix de l'Amérique, Emettant tontes deux en polonais.

Washington, précise le texte, joue la carte économique des sanctions, car il sait que la solution du « problème des obligations de la Pologne à l'égard de ses créditeurs occidentaux dépend directement » de la levée des sanctions, qui permettrait au pays de « surmonter ses difficultés économiques en accroissant ses exportations » et de prétendre ainsi accéder au Fonds monétaire international et à la Banque internationale de développement.

Le gouvernement a bien besoin d'un bouc émissaire à un moment où

les difficultés économiques sont de plus en plus mal supportées par la population. Dimanche soir, le ministère du commerce intérieur avait annoncé par surprise le rétablissement du rationnement du beurre à compter du mardi le novembre. Lundi, à l'aube, une foule en colère se ruait sur les magasins d'alimentation. Jeudi, le conseil des ministres a jugé bon de se réunir en session extraordinaire, ce qui, selon les observateurs, confirme, pour la première fois officiellement, l'aggravation sérieuse de la situation sociale dans le pays.

Dans un long communiqué lu à la télévision, le conseil des ministres, tout en justissant sur le sond la nécessité de rétablir le rationnement, a estimé que la mesure avait été mal présentée, ce qui a provoqué l'affolement de la population. Le général Jaruzelski a donné uň bláme au ministre du commerce de l'intérieur. M. Lakomiec. Ce désaveu partiel traduit, lui aussi, l'inquiétude du pouvoir face à d'éventuels mouvements de protestation dans la persnective de nouvelles hausses des prix, qui devraient intervenir au début de 1984. - (A.P.P.)

#### M. Walesa n'ira pas à Oslo recevoir son prix Nobel

M. Lech Walesa a annoncé, le jeudi 3 novembre, qu'il ne se rendrait pas à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix, et a choisi de se faire représenter par sa femme Danuta et leur fils aîné Bogdan, âgé de treize ans.

M. Walesa souhaite qu'ils puissent être accompagnés par M. Tadeusz Mazowiecki: un intellectuel catholique qui fut l'un des principaux « conseillers » de Solidarité, et le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Solidarnosc. Il faudra pour cela que les trois personnes concernées recoivent les autorisations nécessaires des autorités polonaises. Le président de Solidarité trouve inconvenant de participer à une cérémonie au Parlement norvégien alors que physieurs de ses camarades restent emprisonnés. Il craint, d'autre part, de ne pouvoir rentrer dans son

pays.

M. Walesa, qui avait en des consultations avec des représentants

de l'ambassade de Norvège, a également lancé des invitations pour la cérémonie de la remise du prix : on y relève, à côté de différents responsables d'organisations syndicales internationales, le nom du Chilien Rodolfo Seguel; et aussi celui de M. Sandor Gaspar, président de la Fédération syndicale mondiale et membre du bureau politique du parti socialiste ouvrier hongrois.

M. Gaspar était le seul dignitaire d'un pays « frère » à avoir accordé, pendant un temps, un semblant de reconnaissance à M. Walesa et à sour syndicat : il lui avait adressé une lettre — d'ailleurs très critique — au moment du congrès de Solidarité à Gdansk. Depuis, la Hongrie s'est complètement alignée sur les autres pays du bloc dans sa condamnation totale de Solidarité, et la presse de Budapest a présenté l'attribution du Nobel de la paix à M. Walesa comme une provocation occidentale.

#### Espagne

# M. Gonzalez a annoncé un renforcement de la législation antiterroriste

De notre correspondant

Madrid. — Le président du gouvernement, M. Felipe Gonzalez, a présenté, le jeudi 3 novembre; au Congrès des députés, les nouvelles mesures que les socialistes entendent prendre face à la recrudescence. du terrorisme.

M. Gonzalez a annoncé que son gouvernement allait « systématiser » les dispositions antiterroristes, acceptant de les fondre en une nouvelle loi plus sévère que les antérieures, qui sera rapidement présentée au Parlement. - Cette législation, a-t-il précisé, sera à la sois exceptionnelle et temporaire, et durera aussi longtemps que se prolongera la menace, elle aussi exceptionnelle, des bandes terroristes. > Il répondait ainsi aux critiques de ceux qui lui reprochent d'avoir oublié les promesses de son discours d'investiture, lorsqu'il avait annoncé la possible abrogation de la loi antiterroriste en vigueur.

Les nouvelles dispositions devraient notamment permettre au ministère public de poursuivre les auteurs d'apologies du terrorisme, notamment dans la presse. Les peines frappant les délits de terrorisme seront sensiblement aggravées, particulièrement pour les attentats contre les membres des forces armées et les « outrages aux symboles de la nation » (une allusion aux indépendantistes basques qui brûlent des drapeaux espagnols).

Ceux qui commettent des délits contre des citoyens espagnols en de-hors du territoire national tomberont eux aussi sous le coup de la loi. M. Gonzalez a laissé entendre que cette disposition viserait notamment



les membres de l'ETA, percevant dans le sud de la France l'« impôt révolutionnaire». Par ailleurs, le chef de l'exécutif a, pour la première fois, évoqué la possible mise bors la loi de la coalition Herri-Batusuna, considérée comme le « bras politique » de l'ETA militaire (elle avait obtenu 15 % des voix au Pays basque lors des élections législatives d'octobre dernier).

Le président du gouvernement s'est montré particulièrement sévère à l'égard de la France. « Nous ne pouvons pas comprendre, a-t-il affirmé, que l'on continue à octroyer - dans une moindre mesure, il est vrai – le statut de réfugié politique à des citoyens espagnols en France (1). La collaboration francaise en matière de lutte antiterroriste a peut-être augmenté, mais elle reste insuffisante. » M. Gonzalez a demandé que la France expulse de son territoire tous les militants de l'ETA qui s'y trouvent. Il s'est également prononcé pour un accord entre « les chess d'Etat des pays occidentaux > contre le terrorisme.

Malgré la dureté du ton, les mesures projetées restent toutefois marquées par la prudence. La marge de manœuvre des socialistes. il est vrai; est particulièrement étroite. Il leur faut à la fois rassurer ceux qui, dans les casernes notamment, s'inquiètent de l'apparente impuissance du gouvernement face à l'ETA. Mais ils refusent de proclamer - comme le demande l'opposition conservatrice - l'état d'exception au Pays basque et de se lancer dans une répression indiscriminée. qui permettrait à l'ETA de reconstituer sa base sociale au sein de la population basque. Une politique d'équilibre aussi délicate aurait cependant plus de chances de succès si elle était menée en collaboration avec les forces politiques basques, à nouveau tennes totalement à l'écart de son élaboration.

boration.
THERRY MALINIAK.

(I) Dans les milieux diplomatiques français à Madrid, on rappelle, toutefois, que le statut de réfugié politique pour les Basques se trouvant en France a été officiellement supprimé le 1<sup>ee</sup> janvier 1979. Cenx qui s'étaient vu octroyer la carte de réfugié avant cette date ont été tenus de la rendre.

#### **Turquie**

# Vingt millions d'électeurs vont désigner quatre cents députés

Vingt milions d'électeurs turcs se rendront auxannes le 6 novembre pour la denxième fois en un an.

Le 7 novembre 1982, ils avaient approuvé à une écrasante majorité une nouvelle Constitution renforçant singulièrement les pouvoirs du chef de l'Etat. Ils avaient en même temps confirmé à la

magistrature suprême le général Evren, jusque-là président du Conseil national de sécurité, qui avait assumé le pouvoir après le coup d'Etat militaire du 12 septembre 1980. Dimanche, ils devront désigner les quatre cents députés de la «Grande Assemblée»

#### Un pas timide vers une démocratie contrôlée

Ankara. - «L'armée turque. nous l'admirons, nous la respectons. C'est pour cela précisément que nous voulons croire que les élections du 6 novembre, qui doivent marquer le retour à un gouvernement civil. seront aussi le premier pas vers la démocratie. » Notre interlocuteur est une personnalité respectée de l'intelligentsia, se dépeignant luimême comme «social-democrate», et que les militaires ont récemment contraint à abandonner ses fonctions à l'Université. Il a, comme la quasitotalité des Turcs, approuvé le coup d'Etat du 12 septembre 1980, survenu dans un contexte de sérieuse paralysie politique, de grave crise économique et d'attentats terroristes sans précédent, qui faisaient une vingtaine de morts par jour. Tout était préférable à cette sensation d'anarchie et d'insécurité.

Ou'v avait-il à craindre d'ailleurs de forces armées que l'histoire a plutôt contriué à valoriser dans l'esprit du public? On rappelle volontiers ici l'énisode décisif de la « libération nationale » sitôt après la première guerre mondiale, où l'armée a empêché le démembrement du pays. Ataturk, qui a accouché aux forceps la Turquie moderne, n'était-il pas avant tout un général? En outre, tant en 1960 qu'en 1971, l'armée, après être intervenue, avait en quelques mois remis le pouvoir aux civils. En somme, il existait une règle non écrite de la démocratie turque selon laquelle, tous les dix ans, les-militaires vensient remettre de l'ordre dans la maison, puis, la tâche accompli, s'en retournaient dans leurs casernes: En 1980, ils étaient arrivés à l'houre.

Mais, cette fois, « les généraux se sont un peu incrustés »; sclon l'expression d'un haut fonctionnaire. Bien sûr, on a voulu sauver les apparences. Dès le lendemain du coup d'Etat, en effet, le général Evren avait promis que les forces armées repartiraient « après avoir apporté des solutions aux problèmes. Il avait ajouté : « La parole d'un militaire est parole d'honneur. » Après l'approbation de la Constitution de 1982 par référendum et son élection comme président, il avait promis des législatives dans les douze mois. Les voilà! Mais quelles élections!

#### Les trois partis en lice

Trois formations sculement ont été autorisées à présenter des candidats dont la liste a été approuvée par les généraux : le Parti de la démocratie nationaliste (P.D.N.); le parti de la Mère-Patrie (Anavatan) et le parti du peuple (Halkei). Faute de référence, les trois formations furent rapidement étiquetées par les Tures. Le P.D.N. de M. Sunalp, ce fut le « parti des généraux »; l'Anavatan de M. Ozal le « parti des hommes d'affaires »; le Halkei de M. Calp, le » parti de l'opposition des généraux ».

Qu'a-t-on pu savoir de plus au cours d'une campagne électorale brève (trois semaines), très sobre (les généraux n'ont pas voulu d'affiches, ni de grandes réunions publiques) et donc très discrète. M. Ozal a donné l'image la plus nette. Son programme est centré sur le redressement économique du pays, et le moyen pour hui de parvenir à ce redressement, c'est de jouer à fond la carte du libéralisme. Il se présente comme un homme expérimenté. Père du plan de redressement économique de 1980, qui a effectivement réduit l'inflation (1) et relancé sérieusement les exportations. Il traîne cependant a une casscrole » : il avait favorisé en 1981-1982 l'éclosion de sociétés de collecte de l'épargne publique, assurant aux preteurs jusqu'à 100 % d'intérêts. Et puis, comme toujours, le système s'était emballé et avait fini par entraîner dans sa ruine un grand nombre d'épargnants de la classe moyenne.



#### De notre envoyé spécial

Le personnage de M. Ozal a une autre facette dont il ioue habilement. Dans cette société, naguère lavcisée de force par Ataturk, il représente le « pleux musulman ». Lors des dernières législatives de 1977, où il avait d'ailleurs été candidat malheureux du Parti du salut national de M. Erbakan, son programme pouvait se résumer ainsi « Une mosquée à côté de chaque usine. - Pour ne pas inquiéter les militaires, farouches lascs, M. Ozal doit avancer à pas seutrés. Mais qu'il en appelle aux « valeurs traditionnelles », on que deux invocations à Ailah lui échappent le soir du tremblement de terre d'Erzurum, et tout le monde comprend.

Le général Sunalp, lui, est tout d'une pièce. En nous recevant dans son bureau rapidement installé, il déclare : « Je suis entré à l'École des cadets à l'âge de sept ans. J'ai pris ma retraite en 1976. J'ai donc cinquante deux ans de vie militaire derrière moi. Cela compte. Puis j'ai été quatre ans homme d'affaires et deux ans diplomate. Avec des expériences aussi diverses, je crois que je puis être un bon politicien. »

• Je rejette la classification sommaire gauche-droite-centre, qui divise la nation et savorise sinalement le communisme, poursuit-îl, Pourtant, je ne peux pas être de gauche. Non, je me définirai, si vous insistez, comme un homme de centre droit. Mais en réalité je suis ataturkiste, c'est-à-dire un républicain nationaliste. »

Le chef du P.D.N. à la différence de M. Ozal, qui apparaît comme un somme seul. a su s'entourer d'une équipe solide, constituée en majorité de nouveaux venus à la politique (et pour cause!) mais très expérimentés dans leurs domaines propres. 'nn d'enx, ancien P.-D.G. de 'entreprise Oyak-Renault M. Bozer, nous expose le programme économique du P.D.N. Dans le cadre de l'économie mixte qui est traditionnellement celle de la Turquie, • priorité à l'économie de marché et aux exportations » «juste redistribution » des fruits de l'économie: enfin, reconnaissance de « l'activité syndicale nécessaire à la démocratie », et protection sociale étendue.

La troisième formation en lice, le parti du peuple, fait figure de parent pauvre : siège social un peu étriqué, pas de placards payants dans les journaux, élaboration très rudimentaire du programme politique, allure très modeste des visiteurs. « Nous sommes des sociaux-démocrates. humanistes et populistes, explique le porte-parole du Halkci. Nous sommes convaincus de répondre aux attentes des petits fonctionnaires, des employés, des petits paysans et des petits commercants. L'ennemi ici, c'est M. Ozal, le candidat des riches. M. Sunalp est aussi de droite; mais il est plus cor-

Le plus grand conformisme règne au Halkei — tout comme dans les deux autres sormations — à propos du « domaine réservé des généraux » en politique internationale. On prône la poursuite de la « ligne traditionnelle » àtlantique, occidentale, européenne de la Turquie, « sans négliger les bonnes relations

avec les pays arabes et musulmans » (2). Sur la question des
droits de l'homme : « Une amnistie
générale n'est pas souhaitable
maintenant, mais sans doute devrat-on un jour examiner le cas des
condamnés qui ne sont pas des criminels de sang, mais des prisonniers
d'opinion. » Et bien évidenment,
approbation sans réserve de la ligne
d'évolution « graduelle et parallèle » déterminée par les généraux
en vue de sortir de la situation crôée
par le coup d'Etat militaire du
12 septembre 1980.

#### Un régime qui s'est durci

Les généraux ont plutôt eu tendance ces derniers mois à peser d'un poids plus lourd. Après le référendum triomphal de novembre 1982, certains observateurs attendaient un relachement de la pression. Or au début de 1983 on a vu au contraire la censure sur la presse se faire plus tatilionne et les renvois d'enseignants reprendre de plus belle. Des grèves de la faim cet été dans les prisons à Istanbul et à Diyarbakir, dans l'Est, où sont emprisonnés des militants séparatistes kurdes, ont montré que le régime carcéral demeure d'une extrême dureté.

Le 6 novembre marquera-t-il un assouplissement? Nul ici ne semble l'attendre, au moins pour l'immédiat. Le chef du parti vainqueur devrait être appelé à former le gouvernement. Il en résultera sans doute des inflexions, plus ou moins libérales, de la politique économique. Mais les matières essentielles, comme la sûreté de l'Etat ou la défense, n'échapperont ni au président, le général Evren, ni au nouveau Conseil de sécurité nationale, où les militaires auront la majorité.

où les militaires auront la majorité. Qui s'en plaint en Turquie? Difficile à dire naturellement. MM. Demirel et Ecevit, les dirigeants des anciens partis interdits. ont appelé à voter nul, ce qui ne saurait surprendre. Le P.C., clandestin, distribue des tracts appelant à la même attitude. Les intellectueix, les journalistes, les universitaires, se déclarent très généralement inquiets pour l'avenir de la démocratie. Certains pourtant n'excluent pas qu'autour de la nouvelle assemblée se crée une - dynamique du dialogue politique et de la pression sociale combinés » pouvant conduire, dans les prochaines années, à une véritable - ouver-

Mais l'intelligentsia, notamment de gauche, se déclare égalément persuadée que « les militaires ont aujourd'hui derrière eux l'énorme majorité des Turcs, notamment dans les campagnes, très éprises d'ordre, qui représentent la moitié de la population ». Le cri du cœur vient de cette opposante modérée: « Les militaires sont les seuls qui peuvent empêcher la montée d'une vague d'intégrisme musulman, tont nous, les femmes, serions les premières à pâtir. »

*pātir. »* JEAN-PIERRE CLERC.

(1) L'inflation, qui était de 100 % l'an environ en 1980, est aujourd'hui de 35 % (30 % officiellement).

35 % (30 % officiellement).

(2) La Turquie a fait, ces dernières années, une spectaculaire percée sur les marchés libyen, irakien et iranien.

GALERIE DU MESSAGER

17 octobre au 24 novembre

jean effel.
Tous les jours sauf Dimanche et Fêtes

Tous les jours sauf Dimanche et Fêtes

MUSÉE DE LA POSTE 34 boulevard de Vaugirard - Paris 15e

# L'ETOILE DES NEIGES Etablissement agréé et conventionné S.S.

Reçoit les enfants, garçons et filles de 6 à 13 ans, toute l'année

Scolarité dans l'établissement

• Maladies des voies respiratoires

Cadre familiai - 20 lits - Ak. 950 m. 05400 La Roche-des-Arnauds Telephone: (92) 57-32-57



#### LES SUITES

- LES BLESSÉS CUBAINS ONT REGAGNÉ LA HA-VANE
- DES ÉLECTIONS LIBRES SERONT ORGANISÉES AVANT UN AN

Le président Reagan a commenté, jeudi 3 novembre à Washington, le débarquement américain à la Grenade, qu'il a présenté comme « une opération de sauvetage réussie ».

« Nos objectifs ont été atteints et, dès que la logistique le permettra, les troupes américaines partiront, a-t-il notamment indiqué. Les Grenadins que nous avons libérés ont été ravis de voir nos troupes », a en outre affirmé le président américain, qui estime que la situation dans l'île est désormais stable.

Les chiffres officiels des pertes américaines font état de 18 tués et 89 blessés; on estime, à Washington, que les forces cubaines ont perdu environ 60 hommes en s'opposant au débarquement.; 57 blessés ont été rapatriés mercredi à La Havane, accompagnés par un représentant du Comité international de le Croix-Rouge; 585 soldats cubains restent prisonniers à la Grenade, mais les Etats-Unis se sont déclarés prêts à assurer leur retour dans leur pays.

Un groupe international d'écrivains, dont le poète cubain Armando Valladeres, libéré en octobre 1982 après vingt ans d'internement, a suggéré au président Reagan de demander, « à la faveur de ce retour » à La Havane des soldats actuellement prisonniers à la Grenade, la libération des prisonniers politiques cubains, « dont certains, » Los Historicos », sont dans les goulags de l'île depuis vingt ans, parmi lesquels les poètes Jorge Valls et Ernesto Diaz ».

Quarante-neuf diplomates soviétiques et seize libyens ont par ailleurs été expulsés de la Grenade jeudi et ont regagné la Barbade. Un nombre non précisé de leurs collègues estallemands, ainsi que d'autres représentants de l'U.R.S.S., sont arrivés jeudi soir à la Jamaïque à bord d'un avion militaire américain et devaient prendre, vendredi, un vol de l'Aeroflot pour Moscon. Enfin, cent trentesept personnes, parmi lesquelles des Soviétiques, devaient être évacuées dans la nuit de ieudi à vendredi vers le Mexique, où les attendait également un appareil de l'Acroflot.

A Saint-George's, où des conseillers britanniques étaient attendus vendredi, Sir Paul Scoon, le gouverneur de la Grenade, a annoncé que des élections libres seraient organisées an suffrage universel. La préparation de ce scrutin pourrait, a-t-il ajouté, prendre près d'un an. Un gouvernement provisoire sera mis en place jusqu'aux élections. Ses membres devraient être nommés d'ici quelques jours. Il s'agira, en principe, non de représentants des partis, mais de « personnalités responsables . Le gonverneur a notamment indique qu'il avait pris contact, à ce sujet, avec les milieux syndicaux et la Chambre de com-

A Moscou, l'agence Tass a annoncé, jeudi, la fin des combats et ironisé sur « les nouvelles à sensation » selon lesquelles Cuba et l'Union soviétique avaient, d'après des documents secrets saisis sur place par les Américains, l'intention de faire de la Grenade une nouvelle base militaire. L'agence Novosti a publié, de son côté, un commentaire dans lequel elle estime que l'intervention militaire américaine à Saint-George's illustre l'« incapacité humiliante » des alliés de Washington à « freiner l'agressivité » des Etats-Unis.

Après l'adoption de la résolution condamnant l'intervention américaine par l'Assemblée générale des Reagan a assuré qu'elle n'avait « pas du tout troublé son petit déieuner ». l'Australie a annoucé qu'elle allait demander la modification de son vote, son délégué n'ayant pas, selon Canberra, respecté la consigne qui lui avait été donnée. Cette modification, qui ne changera rien au résultat du scrutin, acquis à une très large majorité, transformera en abstention le vote australien favorable à la motion. Le gouvernement helvétique a, par ailieurs, publie, mercredi, sa première réaction officielle au débarquement qu'il condamne au même titre que l'- intervention soviéto-cubaine » à la Grenade: - (A.F.P., A.P., Reuter.)

DEL'INTERVENTION

genta.

EST VILLE

maries of

Res. To

lean-

lmsner se et a

And Commercial Commerc

Rescale 1 Time 1 Time 1

in Participation of the

pine Francis und tre if it un

mraittiatiatia i latet e

publicate Charles Mr. 19 constructed

TENT OF NOTICE

mentals, estimated

BINS A COLUMN TO A

Les M

reti france istile reisen, d TALES HELD REMENT TO THE THE PERSON ASSESSED IN SEN THE NAME OF de se lawe sa : 14年 14年 · 四日 State of the state TATA GAT A. Adding the S **设设线线线 建筑**: 11737 JE 14 marit areas & WINTE SE EASTW terres & gat merkege Die bie तः । संक्रांत 🛊

The statement of the contract of the contract

Cultural grouping

MANUS CROSSES

Little action near

THE SAME LEGAL!

P

Prix

lre classe

295 F



Ro-

. 3

TE-71-26-

apait distre

SERONT ORGANIC

AVANTUM AN

Les chiffres contrels de la américaines font de de la 189 blessés; on coime, à 188 ton, que les for cuives perdu environ 60 nommer en sant au débarque en la contre de la compagne de la contre la contre de la contre del

Vains, dont le poet de Valladeres, libere des vingt ans de la faveur des prisonniers à la tron des prisonniers à la tron des prisonniers à la ricos , sont dans l'île depuis quels les poètes nesto Dige ...

Quarante-neuf
ques et seize inb
eté expuisés de
out regagné la B
non précisé de
allemands, atasi
sentants de l'U
jeudi soir à la Jaavion mintaire aprendre, vendres
flot pour Mosco
sept personnes
Soviétiques, de
le Mexique, de
ment un appare

A Saint-George Control lers britannique d' d' ... vendred:, Sir Page 1997 neur de la Grando. des élections litres de la contra ration de ce santan il viv Sycult. prendre the Land gouvernement of the second place jusqu'aur an bres deveatent and quelques journ : - - - cipe, non de .... Partis, mais de ponsables . Le ... contact, i er som and symdicaux et ... . Tree:

A Minister.

Tonce, gold.

Tonne sur ...

Land sold.

merce.

and and a second and a second and a second a sec

# AMÉRIQUES

#### DE L'INTERVENTION AMÉRICAINE A LA GRENADE

### Les Malouines de Reagan

(Suite de la première page.

Elle avait échoué dans sa tentative de récupérer manu militari les orages combés aux mains des fidèles de Khomeiny et n'avait même pas pu venir à bout des guérilles opérant dans cette Amérique centrale qui avait été pour elle, durant plus d'un siècle, une chasse jalousement gardee Ressetant l'état d'une opinion profondément marquée par le traumatisme vietnamien, le Congrès, une sois Reagan élu, n'avait cessé de lui mettre des batons dans les roues chaque fois qu'il envisageait d'envoyer ne serait-ce qu'une compagnie là où ça chauffait un peu.

Et puis est venu Beyrouth, avec les cadavres de deux cent trente « marines » qui n'avaient pas eu seu-lement le temps de prendre leur fusil. C'était plus que l'opinion américaine ne pouvait supporter. Reagan était obligé de réagir. Son génie, ou celui de ses conseillers, a été dans le choix du terrain de la riposte. John Kennedy, jadis, était intervenu au Vietnam pour prouver à Khrouchtchev qu'il était déterminé à tenir... Berlin. Ce faisant, il avait mis le pied dans un engrenage terrible dont il faudrait douze ans aux États-linis pour se sortir.

Unis pour se sortir.

Reagan'a mieux su mesurer les risques. Plus précisément, il n'en a pris aucun. Il n'a lancé ses troupes à l'assaut ni au Liban, ni contre Cuba, ni contre le Nicaragua, ce dont, de toute façon, le Congrès l'aurait empêché. Il a choisi une petite île de rien du tout, dont le premier ministre marxiste, venu au pouvoir îl y a six ans à la suite d'un coup d'État, avait, au témoignage du sénateur républicain Charles Mathias, cherché

\* presque désespérément », au cours de sa visite à Washington l'été dernier, « quelque sorte d'accommodement politique avec les Étais-Unis » (1) et venait, peut-être pour cette raison, d'être assassiné par plus marxiste que lui.

Reagan pouvait, dans ces conditions, s'associr tranquillement après tant d'autres - sur la charte des Nations unies, laquelle interdit de se faire justice soi-même; invoquer une « menace » qui paraît singulièrement inconsistante maintenant que les constructeurs britanniques de l'aérodrome qui inquiétait tant le Pentagone ont sait savoir que sa destination était purement civile, à preuve que les réservoirs de carburant n'étaient pas enterrés et que le radar n'était pas protégé. De toute façon, la Grenade est située à 2400 kilomètres des côtes américaines. Cuba et le Nicaragua sont autrement plus proches...

#### La chance

De même le président des États-Unis pouvait-il accueillir avec sangfroid l'inévitable comparaison entre l'invasion de la Grenade et celle de l'Afghanistan. Dans ce dernier cas, l'intervention soviétique avait entraîné l'exécution du chef du gouvernement qui était censé l'avoir demandée. Dans le cas de la Grenade, c'est l'assassinat du président en place qui a conduit à l'intervention...

La chance, cette fois, a souri à la Maison-Blanche: les « marines » ont trouvé dans l'île des centaines de Cubains entraînés au combat et des stocks d'armes soviétiques — moins

importants au demeurant, selon les dernières nouvelles, qu'on avait bien voulu le dire. N'est-ce pas la preuve que Moscou et La Havane étaient en train de faire de la Grenade le tremplin de quelque nouvelle agression?

Gageons que, si les Américains intervenzient de même, ce qu'à Dien ne plaise, au Nicaragua, en Libye, en Syrie, ailleurs encore, ils en trouveraient mille fois plus. Si jusqu'à présent ils ne s'y sont pas frottés, c'est parce que le risque scrait incomparablement plus gros. Tous ces fruits de régions chaudes sont hérissés de piquants qui en rendent le maniement dangereux. La Grenade, à l'échelle d'un conslit planétaire, n'est, maigré son nom explosif, qu'une cacahuète, et Andropoy ne va pas faire la guerre pour une caca-En attendant, les voisins de l'Ile y

regarderont désormais à deux fois non seulement pour asticoter l'oncle Sam, mais pour saire pleine confiance à l'oncle Fidel, plus ou moins soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat du premier ministre grenadin. L'expulsion des diplomates cubains de Suriname par un dictateur qui était revenu enthousiaste l'an dernier d'un voyage à La Havane est un signe qui ne trompe pas : il n'avait pas envie de subir le sort de son collègue de Saint-George's. Et la plupart des gouvernements membres de l'Organisation des Caraïbes orientales ont endossé la position de la Maison Blanche.

Même dans le monde extérieur, après tout, les États-Unis n'ont pas tellement perdu. La réprobation de M<sup>me</sup> Thatcher? Ils se seront une raison. La condamnation de la

France? Paroles verbales: leurs diplomates ne se cachent pas pour dire que, en dépit de sa politique économique, à leur avis parfaitement absurde, et de la présence des communistes an gouvernement, qu'ils g'ont toujours pas digérée. Washington n'a pas eu à Paris depuis longtemps de meilleur allié. L'indignation de Moscon? Chacun sait ce qu'en vaut l'aune. La réaction de l'opinion mondiale? Plutôt tiédasse, à voir les rangs fort clairsemés des démonstrations de protestation. Et il est facile de leur opposer l'accueil chaleureux de la majorité de la population gre-

nadine à ceux qui l'ont débarrassée

d'une sinistre oppression. Reste à savoir si ce qui comble d'aise l'électeur américain - une bonne petite victoire acquise à moindres frais - est de nature à beaucoup impressionner un régime qui, par trois fois - Hongrie, Tchecoslovaquie, Afghanistan - n'a pas hésité è envahir massivement le territoire d'un pays allié aux scules fins de le rappeler à l'obéissance. Les dirigeants de ce régime savent parfaitement faire la différence entre un gadget comme l'occupation de la Grenade et une contre-attaque en bonne et due forme. Ils savent aussi que, jusqu'à présent, à chaque fois que la Maison Blanche croyait marquer un point, ils ont répondu en en marquant cux-mêmes un autre, souvent de bien plus de poids. L'inverse, à l'heure qu'il est, est loin d'être

ANDRÉ FONTAINE.

(1) Dans un article du Washington Post cité par l'International Herald Tribune du 31 octobre. CATON De la renaissance

FAYARD

"Contrairement à ce que pensent les bouledogues de la majorité et de l'opposition, il n'y a pas opposition fondamentale entre libéralisme et socialisme."

# Pour la défense d'une langue et d'une culture

(Publicité

316 p. 69 F

#### YOSSIF BEGUN, juif en U.R.S.S.

Vient d'être condamné à 7 ans de camp et 5 ans de relégation en violation de la Constitution soviétique, en violation des accords d'Helsinki et de Madrid.

Mathématicien, « refuznik » depuis 1971, empêché de poursuivre ses travaux scientifiques, il s'est consacré à l'enseignement de l'hébreu et de la culture juive.

Il faut sauver Begun avant son procès en appel.

TOUS PLACE DU PANTHÉON
LE DIMANCHE 6 NOVEMBRÉ A 11 heures.

Interviendrant: Maître Batoumère, Président du Conseil National. Maître Klein, président du CRIF. Monsieur Bernard Henry Levy, écrivain. Monsieur René Samuel Sirat, grand rabbin de France.

Conseil National Français
pour la protection des droits des Juifs d'U.R.S.S.

Conseil représentatif des Institutions Juives de France CRIF
19, rue de Téhéran — 75008 PARIS



# Paris/Lyon 2<sup>H\*</sup> pour 200:

### Paris-Lyon Réservation TGV incluse

| ein tarif             | Avec 50% d             | e réduction                                  |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 2 <sup>e</sup> classe | l <sup>re</sup> classe | 2° classe                                    |
| 200 F                 | 152 F                  | 105 F                                        |
|                       | 2 <sup>e</sup> classe  | 2 <sup>e</sup> classe l <sup>re</sup> classe |

\* Meilleur temps de parcours à partir du 26 septembre 1983.

Prix au ler septembre 1983. Un supplément est perçu sur certains TGV.



TGV. Gagnez encore du temps sur le temps SNEF

#### Les nouvelles couleurs

du changement En dialoguant avec des banderoles le jeudi 3 novembre à Châtellerault, M. François Mitterrand a donné le ton politique de son voyage dans la région Charentes-Poitou. Sur la place de l'hôtel de ville, parmi les trois mille personnes rassemblées, quelques slogans : «Vivre au pays!». «Réussir le changement l.» «Priorité à l'emploi !». Le chef de l'Etat les a lues à haute voix et v a répondu. Autant dire qu'il s'adressait à la partie de son électorat impatients ou décue.

Ce ou'il a dit à Châtellerault, il l'a répété d'étape en étape. Un thème ici, un autre là. «Je vous demande de réfléchir avec moi, raisonnablement, sur les chances de la France, a-t-il déclaré. Vivre au pays? La France ∉8 les moyens de vivre», mais en acceptant «toutes les lois et les rudesses de la concurrence internationales. Acheter français? Evidemment, mais cela ne doit pas devenir *cune manies*, ainsi qu'il l'a dit devant les employés de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France. à Niort. Et cela doit se faire « à qualité égale naturellement».

Le reste était à l'avenant. Le changement? Il a été entrepris en 1981 et il était indispensable. sinon la France «eût continué d'aller vers son déclins. De quel changement s'agit-il? La justice sociale, certes. Mais elle n'est pas seule en cause. Il s'agit surtout de combler le fossé qui sépare, selon M. Mitterrand, l'évolution industrielle de celle des hommes qui dépendent d'elle. D'où la nécessité de réconcilier des intérêts jusqu'alors contradictoires : cRien de bon ne se fera si les Français ne se rassemblent pas. » Cela suppose la réduction des inégalités, la fin d'einsupportables privilèges», mais aussi la réalisation d'un objectif commun que le chef de l'Etat a une nouvelle fois tracé : la modernisation du pays.

M. Mitterrand a vanté partout où il est passé, à Châtellerault puis à Poitiers et à Niort, les mérites de cette évolution nécessaire par laquelle «il faut passer si l'on veut que la France ne soit pas distancée par le Japon, les Etats-Unis; si l'on veut que l'Europe occidentale ne soit pas dépassée, éliminée de la COURSE ».

C'est cela aujourd'hui, pour fui, le changement.

<Nous y sommes>, dit-il, tant il s'agit dans son esprit de défendre à la fois l'instrument de travail et le travail lui-même, la place de la France dans l'économie mondiale et l'emploi, le salaire, la protection sociale.

A Niort, au cours de sa visite des installations informatiques de la MAIF. M. Mitterrand a ainsi souligné la qualité du matériel informatique français et aussi l'harmonie entre les gains de productivité, l'abaissement de la durée du travail, la création d'emploi. Le changement aujourd'hui, c'est donc, à son avis, «la reprise en main» de l'appareil industriel français.

Cette reprise en main, dont les effets ne seront ressentis au'à longue échéance, ne sera assurée qu'à une condition essentielle à ses yeux : « Que nous nous y mettions tous. 3

Le changement, ce serait aussi que M. Mitterrand soit parfaitement entendu, à la fois par les impatients du socialisme et par les entrepreneurs les plusréservés.

#### M. Mitterrand: la

en Charente-Maritime.

Poitiers. - M. François Mitterrand a continué, vendredi 4 novembre, son voyage dans la région Poiton-Charentes. La président de la République

devait se rendre en Charente et

La veille, à Montmorillon (Vienne), M. Mitterrand avait traité devant le maire, M. Jean Bertrand (div. dr.), et les élus de la région, de la modernisation industrielle. Il l'a appelée « la reprise en main », remarquant qu'elle ne pourra pas produire ses effets dans l'immédiat. «Si nous nous y mettons tous, a-t-il dit, les nouvelles structures industrielles permettront à la France de se développer. de mettre un terme à la chute de l'emploi. - Selon lui, les secteurs traditionnels peuvent être ranimés grâce à l'électronique. C'est le cas notamment dans l'automobile. «Si le rendez-vous est manqué, la France coulera à pic. Nous veillong. a-t-il dit. M. Mitterrand a ziouté : « La reprise en main est rendue nécessaire afin que soit raccourci le temps pour que notre société, trop longtemps paresseuse, s'adapte aux conditions nouvelles de la concurrence internationale. »

A Poitiers, où il a été accueilli par le maire, M. Jacques Santrot, député socialiste, le chef de l'Etat a présidé en fin-d'après-midi une séance solennelle du conseil régional, du Conseil économique et social et des quatre conseils généraux. Au cours de cette séance, il a réaffirmé

les grands principes de la décentrali-

#### France souffre des

De notre envoyé spécial sation, en soulignant que la France souffrait « des excès de l'Etat ». « La tentation, a-t-il dit, est toujours la même : décider de tout et pour tout. Les tendances bureaucratiques, c'est un risque toujours présent. Il nous faut nous mésier de nous-mêmes. >

Le président de la République a auroncé plusieurs mesures intéressant la région. Il a assuré que la centrale nucléaire de Civaux sera construite. « Il y a retard, a-t-il dit. Mais ce n'est qu'un retard. La centrale continue d'être programmée. Pour une fois qu'une région demande à cor et à cri une centrale nucléaire, il serait dommage de ne pas répondre à ses vœux. > La déclaration d'utilité publique interviendra au début de 1984. Le gouvernement a demandé à E.D.F. de commencer les travaux « le plus vite possible ».

A Châtellerault, en sin de matinée, devant trois mille personnés environ, et quelques pancartes réclamant le changement « plus vite! », M. Mitterrand, du parvis de l'hôtel de ville, avait fait appel à la « raison » des Français. « Je vous demande de réfléchir avec moi, raisonnablement, sur les chances de la France, a-t-il dit. Le changement, le gouvernement l'a entrepris en 1981. au moment même où il devenait indispensable de l'organiser, sans quoi la France allait vers le déclin » Le chef de l'Etat avait parlé à ce propos d'une - reprise en main » en évoquant « l'effort colossal » entrepris pour lutter contre l'inflation et pour freiner la crise de

Rien de bon ne se fera si les Français ne se rassemblent pas, avait-il ajouté. Les premiers résultats de notre action commencent à se faire sentir. Nous ne sommes par au hout de nos efforts. Les premiers signes sont là. L'inflation recule. Si le chomage n'est pas suffisamment contenu, c'est en France que son ampleur a été le plus réduite. Nous avons repris le dessus - mais ce n'est pas encore acquis - pour le commerce extérieur. Les importations n'ont pas été beaucoup réduites. Ce serait nécessaire si l'on fabriquait en France ce que les Français consomment. Mais les exportations, en trois ou quatre mois, ont effectué un progrès consi-

« Je compte sur ceux qui se sentent disponibles là où ils travaillent, là où ils vivent, là où ils éduquent leur famille; sur ceux qui se sentent assez ambitieux pour leur pays. Je compte sur la volonté des Français. La mienne, croyez-moi, ne fléchira pas. Peu importe les campagnes qui se déroulent ici et là. Il faut que chacun s'exprime (...). Le changement, nous y sommes, dans un moment parmi les plus difficiles que l'on ait connus depuis l'aprèsguerre; alors que la bourrasque a emporté bien des pays, bien des industries. Pourtant, nous sommes là, solides au poste, prêts à défendre la cause de la France. >

J.-Y. L.

#### L'espoir d'une France «réconciliée»

Poitiers. - François Mitterrand était cet enfant qui, dit-il, découvrit le paysage charentais voisin « au pas d'un cheval fourbu avant même d'être attelé». Il fut un bachelier ·poitevin «errant dans votre ville à la recherche d'un parchemin dans un lent balancement entre la mélancolle et l'espérance». Et, ce jeudi soir, en banlieue de Poitiers, devant les élus d'une région Poitou-Charentes qui « lui est chère », il est ce président de la République qui «se sent tout à fait bien chez vous, chez nous, chez moi ».

François Mitterrand, fils «d'un pays de mesure et d'audace», a vécu un instant de nostalgie et d'humour tendre en parlant à ses -pays de ce pays. De la Charente par exemple, car, prétendra-t-il en souriant, « la Charente est un sleuve, prenons-en pleinement conscience». On du colza : «On m'a même dit que c'est le plus beau colza d'Europe. En ce cas, il est vraiment

Cette nostalgie souriante, pourquoi? Peut-être parce que, enfant d'une ecivilisation qui avait trouvé ses assises. le voici responsable d'une autre. -la civilisation des villes non encore civilisées », qui n'a point trouvé les siennes. Et tout le problème est là.

C'est peut-être ainsi, un voyage présidentiel dans la France de 1983. un petit clin d'œil façon comices agricoles, des sleurs et des flics partout, des maires ravis, des médailles pour le président, une attention pour tous et pour chacun. Et puis, derrière, le discours sur la modernité, seule voie du salut, et sur le « rassemblement », seul chemin de sauvegarde. Un discours totalement partagé entre le passé et l'avenir. Comme si le présent n'était plus déià qu'un sale moment à passer · dans cette bourrasque (qui) a emporté partout dans le monde bien

Le passé, l'avenir, et, pour le président, l'atout majeur, la « durée ». Le matin même Châtellerault ne s'était point privé de son traditionnel marché pour attendre la visite présidentielle. Et. faut-il l'ajouter, la ville ne s'était dérangée en masse pour joindre ainsi l'utile à l'exceptionnel

des pays et bien des industries ».

De notre envoyé spécial

Le souci évident du président de la République, en réponse à ces gens qui lui demandaient « plus de chongements » des maintenant, était d'«être entendu». Il leur délivra donc un message à la fois fort simple et très vaste. Un message assêné répété, comme martelé, et qui bien des égards, dans le ton et dans la forme, aurait pu faire penser à un discours d'avant le mois de mai 1981 : le changement, certes, mais quel changement? Celui des structures déjà nettement engagé, selon le président? Ou celui des mentalités, le changement d'une société · qui y était mal préparée, qui y résistait et y résiste encore -? Ce changement-là resterait à faire. Dans le langage présidentiel, aujourd'hui, le passé, l'avenir, peuvent s'appeler autrement : la crise pour l'un, la mutation pour l'autre, le présent ne faisant jamais alors que la douloureuse transition.

On dira que c'est prendre un bien grand pari, car les échéances électorales, notamment législatives, sont elles, par nature d'un futur déjà présent. Peut-être. Mais autour de la démonstration tout s'articule : la durée permet le grand dessein; le grand dessein promet d'antres

A partir de ce postulat non dit mais tellement clair, les références s'expliquent. Ou'à Châtellerault François Mitterrand ait cité un illustre prédécesseur. Henri de Navarre, le futur Henri IV, adressant d'ici, en 1589, une lettre-programme aux

Français pour les inviter à la réconciliation, n'était pas une simple facilité de discours, une coquetterie historique, ou un mot. Bien davantage. «Rassembler les Français, dira François Mitterrand, cela ne lui fut pas facile. Cela ne l'est pour personne. Mals enfin, il y est arrivé. Entre-temps, que de luttes, que de débats : parvenir à convaincre la maiorité, l'immense maiorité des Françaises et des Français, qu'ils ont de quoi s'entendre, qu'ils ont une grande histoire vécue et à vivre un grand passé, un présent, un puissant avenir, s'ils le veulent. »

Tel est l'objectif : espérer une «France réconciliée», non pas au sens d'un unanimisme irréel, mais une France passant peu à peu, dans sa mentalité majoritaire, d'un scepticisme frileux à un pragmatisme conquérant. A l'entendre, on dira que M. François Mitterrand a dès maintenant une conviction : comme si une crise communément admise était déjà une crise à moitié surmontée. Comme si la France pouvait n'être plus déjà, dans l'esprit présidentiel, . au pas d'un cheval fourbu avant même d'être attelé. Mais elle-même ne le sent pas, ou ne le dit pas encore.

PIERRE GEORGES.

• Incident à Poitiers. - Pendant la visite des vieux quartiers du centre ville à Poitiers, quelques dizaines de jeunes gens ont hué le chef de l'Etat. Une jeune fille a lancé dans sa direction une tomate. Interpellée, elle a admis avoir fait ce geste à la suite d'un pari.

#### LA NOUVELLE DIRECTION DU P.S.

#### Un certain renouvellement, maigré un réel blocage

Le nouveau comité directeur du-P.S. issu du congrès de Bourgen-Bresse a reconduit, jeudi 3 novembre, M. Lional Jospin au poste de premier secrétaire. Il cumulera désormais ces fonctions avec celles de porte parole qu'assumait précédemment M. Bertrand Delance, nommé secrétaire national chargé de l'organisation, des fédérations et du contentieux. M. Jean Poperen conserve son poste de numéro deux du parti.

Le comité directeur a également procédé à l'élection du bureau exécu-: tif. Comme le précédent, il se compose de vingt-sept titulaires et de dix-neuf suppléants. Deux titulaires font leur entrée r. M= Nicole Bricu et M. Louis La Pensec: quatre suppléants deviennent titulaires (leurs noms apparaissent en italique (1) dans la lista que nous publions cidessous), notamment M. Christian Goux, proche de M. Joxe.

Le nouveau secrétariat national formé par la premier secrétaire et approuvé à l'unanimité par le comité directeur n'est pas aussi « resserré » que le souhaitait M. Jospin. Le premier secrétaire désirait se doter d'une équipe réduite de moitié par rapport à la précédente: Or il y a trois secrétaires nationaux adjoints en plus I « Il fallait, a souligné le premier secrétaire, associer tout le monde ; et c'est toujours un problème diffi-. cile, le P.S. n'est pas un parti cruel.->

Au-delà des questions de personnes, c'est la pesanteur des rapports de forces entre les courants qui se sont pourtant officiellement fondus dans la synthèse - qui a bloqué le jeu.

M. Lionel Jospin a toutefois placé à des postes importants des amis surs. Ainsi de M. Bertrand Delanoë. qui succède à M. Paul Quilès à la tête des fédérations, de l'organisation et du contentieux, et de M. Jacques Huntzinger, qui obtient un secrétariat national « plein » aux relations internationales. Les hommes du premier secrétaire contrôlent les postes-clés de l'organisation et de l'idéologie: M. Pronteau est chargé des études ». M. Lionel Jospin fait aussi entrer deux représentants de la géné-

ration des trente-quarante ans MM. Dominique Strauss-Kahn (trente-cinq ans), nouveau secrétaire national adjoint aux études, chargé plus particulièrement des questions économiques, et Jean-Claude Queyragne (trente-huit ans), député du Rhône et adjoint de M. Hernu à la mairie de Villeurbanne, qui est

Le renouvellement des hommes est aussi très sensible parmi les amis de M. Mauroy. Traditionnallement représentés par Mª Marie-Josèphe Pontillon et M. Roger Fajardie, ils le seront désormais par Mes Martine Buron et Geneviève Domenach-Chich et MM. Guy Allouche, sénateur du Nord depuis le 25 septembre, et Bernard Roman, adjoint au maire de

La représentation rocardienne reste inchangée, à ceci près que Mrs Marie-Noëlle Lienemann siège désormais au titre du « courant Richard >:

Quant au CERES, # a tenté, à l'ouverture du comité directeur, de relancer la négociation qui s'était achevée à Bourg-on-Bresse sur les enjeux de pouvoir, locaux notamment. Cette tentative a toumé court, mais elle a retardé une réunion qui, d'ordinaire, est de pure formalité. M. Jean-Pierre Chevènement avait donné le ton la veille en affirmant que son courant incame désormais «le changement dans le changement ». Le CERES se renouvelle grace à l'entrée au secrétariat national de M. Jean Natiez, député de la Loire-Atlantique, comme adjoint à la coordination.

#### NADINE AVELANGE.

(1) Dans la liste des membres du secrétarit national, nous avons mentionné entre parenthèses l'appartenance par courants telle qu'elle est apparue lors de la préparation du congrès de Bourg-en-Bresse, à savoir : (1) pour ceux qui se réclamaient du texte de M. Jospin; (2) pour le CERES; (3) pour les rocardiens dissidents de M. Alain Richard. Les noms des nouveaux apparaissent également en

#### Le bureau exécutif

ieudi 3 novembre par le nouveau Georges Sarre. comité directeur est ainsi composé :

Membres titulaires: 27

Motion 1: (21): - MM. Lionel Jospin; Guy Allouche; Jean-Paul Bachy; Me Martine Buron: MM. Robert Chapuis: Marcel Debarge: Bertrand Delanoë; Roger Faiardie: Michel de La Fournière: Jacques Huntzinger; Pierre Joxe; André Laignel; Louis Le Pensec; Louis Mermaz: Me Christiane Mora: Véronique Neiertz: MM. Daniel Percheron; Michel Pezet; Jean Poperen; Jean Prontean; M= Françoise Seligmann.

Motion 2 : (5). - M= Nicole Bricq; MM. Pierre Carassus;

Le bureau exécutif du P.S. élu Michel Charzat : Didier Motchane : Motion 3 : (1). - M= Marie-

Noëlle Lienemann. Membres suppléants: 19

Motion 1: (16). - MM. Jean-Marc Ayrault; Alain Barrau, Pierre Brana; Alain Busnef; Gérard Delfau: M= Geneviève Domenach-Chich: MM. Gérard Fuchs: Claude Germon: Christian Goux: Christian Pierret; Jean-Jacques Queyranne: Bernard Roman; Luc Soubré: Dominique Strauss-Kahn; Bernard Thareau: M= Anne Tre-

Motion 2 (3). - MM. Christian Bataille: Michel Coffineau: Jean

#### Le secrétariat national mann (1): information des mili-Le nouveau secrétariat national est ainsi constitué:

M. Jean Poperen (1): coordination, élections; M. Jean-Paul Bachy (1): entreprises; Mor Martine Buron (1): lutte des femmes;

MM, Michel Charzat (2): secteur public et nationalisations; Marcel Debarge (1): relations extérieures; Bertrand Delanoé (1): fédérations, organisation, contentieux; Michel de La Fournière (1): droits de l'homme et libertés; Jacques Huntzinger (1): relations internationales; André Laignel (1) : trésorerie: M= Christiane Mora (1): communication et propagande; MM. Didier Motchane (2): formstion; Michel Pezet (1): urbanisme et cadre de vie; Jean Pronteau (1): études; Georges Sarre (2) : collecti-

vités locales; Mª Françoise Selig-

Secrétaires nationaux adjoints : MM. Guy Allouche (1): élections; Alain Barrau (1) : jeunesse; Pierre Brana (1): relations extérieures; Pierre Carassus (2): entreprises; Robert Chapuis (1): collectivités locales; Gérard Delfau (1) : études, et plus particulièrement idéologie et débat d'idées; Mac Geneviève Domenach-Chich, (1), relations internationales; Marie-Noëlle Lienemann (3) : cadre de vie; MM. Jean Natlez (2): Elections; Sean-Claude Queyranne (1): culture; Bernard Roman (1): communication; Luc Soubré (1) : relations extérieures; Dominique Strauss-Kahn (1): études, et plus particulièrement économie: Bernard Thareau (1) : agriculture; M= Anne Trégouet (1) : communi-

#### LA PRÉPARATION DES ELECTIONS EUROPÉENNES

#### De nombreux anciens élus du P.C.F. soutiennent l'initiative de M. Fiszbin

cent cinquante-cinq premiers signataires d'un appel pour la présenta-tion d'une liste de «communistes démocrates et unitaires - aux élections européennes du 17 juin 1984. Le président de Rencontres communistes avait armoncé, en avril dernier, son intention de constituer une telle liste.

Le texte de l'appel, dont M. Fisz-bin a donné lecture, souligne que « la crise du P.C.F. a, pour la première fois, donné naissance de façon durable à l'expression indépendante d'une sensibilité communiste démocrate et unitaire [qui] s'est manifestés, de manière incontestable, tant à l'occasion de grands débats idéologiques au sein de la gauche qu'à des moments politiques décisifs tels que l'élection de M. François Mitterrand [et qui] s'est affirmée, lors du

M. Henri Fiszbin a présenté à la scrutin municipal de 1983, chaque tation, de listes communistes ne relevant pas du P.C.F. lui en donnait la possibilité ». L'appel ajoute : « Cet électorat, ancré à gauche, unitaire et authentiquement commuriste, doit pouvoir jouer tout son rôle dans le processus engagé le 10 mai 1981. »

Les signataires de l'appel, parmi lesquels on relève le nom de nombreux anciens responsables ou élus du P.C.F., celui de M. Arthur London et celui du philosophe Henri Lefebyre, se pronoscent pour une véritable sanction du pouvoir de gauche, un communisme français démocratique et libre de toute dépendance idéologique vis-à-vis des pays de l'Est, une Europe - qui ne soit ni antiaméricaine ni antisoviétique, mais une Europe européenne ».

#### J.-Y. L. trois mille personnes tout au plus. Le bureau politique du P.C.F. «charge» M. Marchais

de préparer la rencontre avec le P.S.

Le bureau politique du P.C.F., réuni jeudi 3 novembre dans la matinée, a publié un communiqué dans lequel il insiste sur la nécessité de rassembler les gens, le plus large-ment possible, pour la paix, la détente, le désarmement équilibré ». Il souligne, d'autre part, que la gau-che doit opposer à la droite « une riposte unie et efficace, tout en tra-vaillant à résoudre les problèmes difficiles auxquels sont confrontés, dans la crise, les travailleurs et le

« Pour préciser les moyens de la contre-offensive, ajoute le communigub, élever le niveau de l'action unitaire, bref. tout faire pour la réussite de la gauche, le bureau politique a décidé de charger le secrétaire général du parti, Georges Marchais, de la préparation de la rencontre entre le parti socialiste et le parti communiste français, à laquelle le P.C.F. attache la plus grande importance. >

ETRAVE 38 AV. DAUMESNIL PARIS-12. 3 347.21.32

# Spécial Algérie

Une déclaration exclusive de

# FRANCOIS

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Claudine RULLEAU, Albert-Paul LENTIN. Georges MONTARON, Père Pierre CLAVERIE, Evêque d'Oran, Alexandre BOUSSAGEON.

Yves CHAVAGNE

Documents, informations et commentaires

Le numéro 10 F. en vente chez les marchands de journaiex samedi 5 novembre et 49, rue du faubourg Polssonnière 75009 Paris

grant the residence that ां क्रांतिकार के देन चार करन The second of th and Carre The second of the second Lington melanen bei - Clarica Legal 3 Flores Languis Le mail কা, কোন্তু কোনার হৈ আ The second of the second والمستراكي والمحارب المراجع die auflich beriebe

ADISCUSSION BUDGETAIRE

d'une défense «europé

The market of the second

( 12. C = 12. C + 12.

de personal and a selection

A C CU

Martin - Martin de

I TO THE

, <u>1</u> 2 2 2

7 I

**1** 

12 F2% - - -

JE15 ??

THE REAL PROPERTY.

par MM. Debré et Hern

James & Soil

72 . F. S. W.

e gentalte web.

このような 大水 かいかん

r general e 🚅 r 🕬

·建设成为电影 多数证据

2 2 4 20 - Attailit

" And hand to see that I was

the second hypothet and

。"这些这种有色的多点

1 1 1

Realization & geff ritte

· while i dette dest

Berg 1982年11日 1

وأنطف فينتخصونه وريان

THE RELL OFF AND ART

A Commence of the second

gine in bien, gine b

1 7 mat (2

1 y-1 12: 12 14 14

Company of the second

And the second of the

27,297,268, 27

The part with the

man and market of the same

CONTRACTOR STATE

· 电电子机 电电子电子

Grander gut für für

· 大学 · 经电

The state of the s नद्राप्त क इन्हर्म क ine in beut ban is 20 2 3 3 3 o farte d'action The Latter Fig. 1 in the co 2024-20-47-20-2 The state of the s AURICAN CARE ICA ಚಾದವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್

The fire Carrier and the carrier and LANGE SETTLE AND TO A ST 1121 632 7 3 R Maarse N = 1 and the state of the same - Litari The second of the second Training ! Markett ach Trage 24 pt . -- . -TATION OF CUIT OF COMMEN The contract of - 1 44 Tall 127 - 25 1888 Elle Seisensein - - - -

te de toutes ... ....

the defense nucleative de

thenasion! 1.

American Steman

7 lefense main and

Let the part the period by the en han te la la ic e iere é un debettre ge ... .. JOSS (Pr. 12 Turns accessed 安全 安排: auteneure ... THE WAY OF LONG STATE OF ABARKE NO. great deserter are The reducer -小道 罐 放けた 施 dimension and a TOMPOST TIME ( abil A 2-1 - 2. - - 1 Sins la vice du 2 des en en ficus se mart. M. 3 M F G etc. ---· i. auf. Mignet du g Ales deux ; en en en en en

> A SEC LINE OF SECURIOR that is a Line FAR a legara de l laire inlegtee &

· 通過過過過過過過過過過過

Dame tette gerige

エンスにおいたばれ (物) ひがむ

Charlet & Belle :

E-f gent ; eige

LE PROJET DE RÉFORME M. Delors veut modern dans lequei travaillent les Aller de la specialis The land of the second of the

Figure 1 to the second of the 4 de la 12 d Serge Sacres en .... द्यापटा ट शुभा**द्वार** Jacones Cia Pour Turgamesar the de lexie neue, ie tente das Section Co. 521272) **5. ertd**it. at the last to Jud bei medifiebe er consultation of det techniques avec per en pour la régleme et l'autre paux l'es de tra material effet mante de detta, Es William or elemin and Continue and process של הב יבען ביי ביים שליי ್ - ೯ ಕಲಾಣಿಕಿತಗ inseamment da pr de a might pares that marche des entrege

Maria democración de les la companion de la co and la clienteje miliedena toute de Al a loac sement - Service - Se Thile day le Garage ್ಕರಾವರ್ ನ್ನಾಡಕರಾಗೆಕೆಕಾ alun tenesam å gr des etabi Care of the second Marine Campia Survey of the late of A BULL DE CE aradit dayarını regi ರಕ್ಷ. ಇಲ್ಲದ್ದೇಕ್ಕೆ ಈ ಹೇ ಆ Au tem de la Change, M. Borge !

Manufacture Comment of the Comment o He deire en le alle alle alle ಳುಗಿ ಕಿರಿನಡೆಯರೇ ಮತ ರೆಂಗಾಗಿಗಳುಗಳು ಮೆಕ್ಕ್ to the color of the color Mile Scrient Commission ा है भिरुष्य क्षारेश काल्या है। the time described to the second seco रेश्याच्या वीच १ वर्षेत्राच्या है विषयां का विषय के विषय Contract to the second

ar calls are an containing and calls are an area and are an area and area area. and the second and a diversity of ger in présenté Alega des reseates con Decision (Sauche) Seine-co-Marine . . . . The office and S

· Cue les longeaux France Linus & et de contrate mais au rees Coppersion W it drug du dirigas

विकास व्यवस्थानक ह Course for every

: renouvellement des somme ussi très sensible parmi les anis M. Mauroy. Traditionne tement isentés par Miro Marie Caephe Non et M. Roger Faja: Zie iis le n désormers par Ministère n at Geneviève Domena : 1-Chun IM. Guy Allouche, sensieur du depuis le 25 septembre : Eer. Roman, adjoint au mails de

a représentation rocardienne inchangée, à cec. Tres que Marie-Noëlle Liener 3-r. Siene mmais au titre du courant

uant au CERES, il a tenté, a verture du comité dire sur de icar la négociation co s'élait wes & Bourg-en-Bresse Sur les ux de pouvoir, locale notant. Cette tentative a source coun-: elle a retardé une con produ dinaire, est de pure maire Jean-Pierre Chevenament avan ré la ton la veille er attra sur que courant incarne process se rement dans le crangage. CERES se renouvel. Tible a trée au secrétanat raintail de Jean Naties, ceputé de la Laire atique, comme adjoint and com-

NADINE AVELANGE

11 Dans la liste des l'action ne étarit mational. ne entre parenthèses contents felie and a desire de la préparation : . . . . . . . . . . . . rg-en-Bresse : .. g qui se fectimit : 1 .. ... : 4 Jospin: (2 · 7 -DOM: RES TOTAL ... veaux apparations and and

>xécuti:

the! Charga: urges Same. dotum 3 : i. sile Lieneman.

Membres ser fotion i re Ayrault : No. nu ; Aigin Bust . Mar Gettern A. M.M. Garage man; Christina Pierret War. ne Berrat :

: Dum night

lecrétaires national A Garage 15 B. 1124 . en Chara. 444 (27... · · iet dides.  $n(\cdot R_{ij}, R_{ij})$ : granting. #357 · · 4 Jean Ne inet aude in

11536 Anne Ties --IONS ELFT

grætiett. i 44

gs estét es

Bar-Kar

STATE OF THE PARTY. gue . 2 7 " . . the sit of nant parent P. 2. 1. 1. 1. .

> 5 Che 1 ... #3 @%!-- " ·

/e de Ñî. Pestid

s élus du P.C.h Trial . .es 3.5".4"--110 S C. . . SE ASS.CT PCF. w. ejit: 福士三 -Chief L A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

#### LA DISCUSSION BUDGÉTAIRE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

#### L'idée d'une défense «européo-américaine» est combattue par MM. Debré et Hernu, comme par le P.C.F.

L'Assemblée nationale a adopté, jeudi 3 novembre, les crédits du ministère de la défense. Cenx-ci s'élèvent à 171,02 milliards de francs, en progression de 7,65% par rapport à 1983. Si l'on retranche les crédits d'action sociale et ceux des pensions de retraite, ce budget s'élève à 142,1 milliards de francs, soit 15.5% du budget de l'Etat (le Monde du 11 octobre).

On retiendra surtout que, à l'occasion de cerre discussion budgétaire, ont été soulignées, quelques semaines seulement avant le début de l'installation probable des Pershing en Europe, les lignes de fracture qui traversent la majorité à propos de la place de la France dans l'affrontement Est-Ouest. L'opposition, sur ce plan, a emboîté le pas, plus ou moins franchement selon les orateurs, au gouvernement, et elle a seulement contesté les moyens dont il dispose. Une telle attitude présentait, à ses yeux, l'avantage de souligner l'isolement du P.C.F., qui campe sur ses positions à propos de la négociation soviéto-américaine de Genève.

• Le pacifisme et les euromissiles. - M. Charles Hernu a réalfirmé très fermement la position du gouvernement sur la non-prise en compte de la force de dissuasion de la France à Genève. A propos du pacifisme, le ministre de la défense a déclaré : « Comment ne pas voir (...) la composante spécisiquement allemande de ce mouvement. Il y a beaucoup d'habileté à exploiter, sur le thème de la-paix-à-tout-prix, la volonté d'identité de ce grand peu-

ple. -M. Yves Lancien (R.P.R., Paris) a précisé que son refus de la prise en compte de la force française de dissuasion s'applique - à Genève comme ailleurs ».

M. Maurice Nilès (P.C., Seine-Saint-Denis) a affirmé au contraire : - Nous n'excluons pas (...) l'idée, exprimée par le président de la République devant l'ONU, que, le iour venu, dans le cadre d'un processus de désarmement progressif équilibré et contrôlé, les cinq puissances nucléaires puissent valablement débattre de la limitation de ces armes. On ne parviendra à celle élape ultérieure que grâce au succès des diverses négociations en cours pour la réduction des armements. D'où l'importance des négociations de Genève. (...) C'est l'évidence même qu'il ne peut y avoir de progrès dans la voie du désarmement que s'il y a équilibre des forces entre les deux parties. Déterminer l'équilibre implique la prise en compte de toutes les armes existant en Europe. »

· La défeuse nucléaire de l'Europe. - Au sujet de la défense nucléaire de l'Europe, M. Hernu a affirmé : . Certains esprits laissent parsois entendre que [notre] sorce [de dissussion] devrait participer à une défense nuclèaire « européo-

américaine ». Cela n'est pas soulenable. - Pour sa part, M. Nilès a dénoncé avec la plus grande vigueur - le propos de M. Chirac. IIa ajouté : « De l'introduction, dans la doctrine nucléaire française, des notions de « sanctuarisation élargie », de « bataille de l'avant », de - guerre limitée », jusqu'à l'évocation de la bombe européenne, tout le chemin est parcouru, menant à l'abandon de la souveraineté. »

M. Michel Debré (R.P.R., la Réunion) a affirmé que certains, «il y a vingt ans, parlaient de la « bombinette - alors que d'autres - prétendent maintenant que la sorce française pourrait défendre l'Europe». «Ce n'est pas vrai. Notre force nationale (et s'adressant à M. Hernu], comme vous le dites avec raison, elle ne peut pas être

L'U.D.F., par la voix de M. Jean-Marie Daillet (Manche), s'est prononcée pour une certaine « individualisation, au sein de l'alliance atlantique, de la désense de l'Europe -, tandis que M. Lancien affirmait pour sa part : « L'Allemagne demeure, bien évidemment, au cœur du problème, avec sa division, avec son tabou nucléaire. Comment dès lors, prendre en compte sa légitime préoccupation d'être défendue à ses frontières, plutôt que de servir de champ de bataille, classique comme nucléaire, si l'on n'a pas la capacité de mettre en œuvre les movens conventionnels suffisants ou la volonté d'utiliser à ce niveau la dissuasion nucléaire! Ni trop promettre ni encore moins compromettre, telle est bien la voie à trouver. »

• Force d'action rapide. - Les conditions d'emploi de la force d'action rapide (FAR) en Europe, notamment par rapport à l'OTAN suscitent chez les communistes des craintes (le Monde daté 30-31 octobre), que n'a certainement pas contribué à dissiper la définition du rôle de cette force par M. Jacques Huyghes des Etages (P.S., Nièvre) rapporteur pour avis de la commission de la défense : « La force d'action rapide vise à la projection. le plus loin et le plus vite possible en Europe, de sorces signisicatives dès le début d'une crise. Avec la force d'action rapide, on ne peut pas défendre une direction stratégique comme un corps d'armée, mais on peut boucher un trou, donner un coup de poing, montrer que nous pouvons nous intégrer dans l'alliance. » Pour sa part, M. Hernu a précisé:

«L'autonomie du gouvernement est entière, et nulle automaticité n'est attachée à l'engagement de la FAR. ( ... ) Elle peut intervenir en Europe. Dans cette perspective, la FAR concrétise notre « alliance dans l'alliance » avec la R.F.A. (...) L'engagement de la FAR aurait donc une signification politique dissuasive. (...) L'indépendance de la FAR à l'égard de la structure militaire intégrée de l'OTAN est

Un très violent incident a opposé, d'autre part, le ministre de la désense et M. François Fillon (R.P.R., Sarthe). Ce dernier, après avoir déploré le manque d'information d'origine gouvernementale dont disposent les parlementaires, s'est interrogé sur la cohésion de la majorité. Mettant en cause, sans le nommer, le P.C.F., M. Fillon a notamment déclaré : « Peut-on. à la fois rendre hommage aux soldais de la force multinationale à Beyrouth et soutenir la politique expansionniste de la Syrie et de son allié soviétiaue, dont vous savez, monsieur le ministre, beaucoup mieux que nous

le rôle joué dant l'attentat. » M. Hernu, surieux, a répliqué -J'appartiens à un gouvernement dont tous les ministres sont solidaires! (...) Yous avez osé prétendre que le gouvernement jouait une sorte de double jeu, et que certains de ses membres soutiendraient les Syriens et les assassins des jeunes Français! C'est odieux, et vous devriez avoir honte! >

JEAN-LOUIS ANDRÉANI.

#### **ENVIRONNEMENT:** regrets unanimes

L'Assemblée nationale a adopté, le jeudi 3 novembre (R.P.R. et U.D.F. votant contre), les crédits du secrétariat d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vic, qui s'élèvent à 788,8 millions de francs, en augmentation de 3,7% par rapport à 1983 (le Monde du la octobre 1983).

Sur tous les bancs de l'Assemblée, on a reproché au gouvernement d'avoir sacrifié la protection de la nature à la dureté des temps, car, selon M. Robert de Caumont (P.S., Hautes-Alpes), ce choix «compromet des actions à long terme qui préparent l'avenir ». L'unanimité s'est saite pour regretter la modicité des crédits dont disposera Mac Huguette Bouchardeau.

M™ Bouchardeau a expliqué que ses crédits seront consacrés à des actions d'e incitation ». Elle a annoncé que, durant les six mois de présidence française du conseil européen, elle s'efforcera de régler le problème des pollutions sulfuriques (les «philes acides») et celui de la teneur en plomb de l'essence. M= Bouchardeau s'est affirmée décidée à « tenter de trouver, pour le Conservatoire du littoral, des movens financiers nouveaux, füt-ce hors budget ..

Les socialistes ont finalement accepté de voter ce budget parce que, selon M. Yves Tavernier (P.S., Essonne), «il va dans la bonne direction .. Quant aux communistes, ils ont, par la voix de M. Vincent Porelli (Bouches-du-Rhône), souligné «l'acharnement, l'imagination et les bons résultats obtenus - par l'ancienne responsable du P.S.U.

#### LE PROJET DE RÉFORME BANCAIRE AU SÉNAT

#### M. Delors veut moderniser le cadre juridique dans lequel travaillent les établissements de crédit

Commencé jeudi 3 novembre au Sénat, l'examen en première lecture du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit devait s'achever le 4 novem-

Pour M. Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du budget, ce texte n'est en rien un « prolongement » de la loi de nationalisation, ni une loi de restructuration du système financier, ni une loi sur le crédit ou sur la politique monétaire. Ses dispositions, explique-t-il, visent à moderniser le cadre juridique dans lequel les établissements de crédit exercent leurs activités, à unifier - ce qui, souligne-t-il, ne veut pas dire « uniformiser - - la réglementation, à rénover et démocratiser le système institutionnel et à améliorer les relations avec la clientèle.

Le . vieillissement . des textes de 1941 à 1945, le développement des activités des établissements, la diversité des nouvelles formules de crédit, l'arrivée de nouvelles techniques, notamment pour les moyens de paiement, sont autant de raisons qui justifient, pour M. Delors, une désinition légale du crédit, une distinction plus claire entre banque universelle et établissement de crédit spécialisé, accompagnées d'une description plus actuelle des métiers financiers, d'un élargissement de la conception d'opérations bancaires, d'une mise en conformité de notre droit avec les directives européennes et d'un cadre général qui soit conciliable avec la diversité des établissements et des réseaux existants. Sur ce dernier point, le projet prévoit des autorités uniques de réglementation, de tutelle et de contrôle, mais, au

nom de la spécificité, il prend en considération les agents centraux des établissements du secteur mutualiste et coopératif et des caisses d'épargne.

Pour l'organisation institutionnelle, le texte distingue le Conseil national du crédit, dont la composition est modifiée et le rôle nettement consultatif, et deux comités plus techniques avec pouvoir décisionnel. l'un pour la réglementation générale et l'autre pour l'examen des situations individuelles des établissements de crédit. Enfin, plusieurs dispositions ont pour objet d'améliorer la vie quotidienne des Français (notamment en prévoyant le droit au compte pour tous), de faciliter la marche des entreprises (un préavis précédera toute cessation ou toute réduction, décidées par une banque, d'un concours à une entreprise) et d'asseoir la solidité financière des banques (tons les établissements de crédit devront respecter des ratios de liquidités et de solvabilité).

Au nom de la commission des finances, M. Yves Durand (non inscrit, Vendée) ne manifeste pas d'opposition de fond à ce texte essentiellement technique». qui · que les conséquences de l'évolution du système bancaire, tout en préservant la spécificité des réseaux et la prééminence de la Banque de France. L'avis de la commission des lois, présenté par M. Etienne Dailly (gauche démocratique, Seine-et-Marne), n'est pas, lui non plus, hostile aux dispositions proposées. Cependant, M. Dailly note que le droit au compte, - malheureusement nécessaire des lors que les salaires, par exemple, se paient par

chèque», est difficilement conciliable avec la liberté des contrats. A ses yeux, la nationalisation des banques ne leur a pas donné une mission de service public, et l'ouverture d'un compte en banque pour tous ceux à qui elle a été resusée devrait être possible au service public des chè ques postaux.

Les critiqus les plus sévères sont venues des rangs du R.P.R., dont les sections de personnels des banques élaborent un texte sur l'activité bancaire, qui devrait être comu avant la sin de l'année et faire l'objet d'une proposition de loi. M. Michel Manrice-Bokanowski (R.P.R., Hauts-de-Seine) voit dans le projet une volonté - d'étatisation du monde bancaire, qui conduit à faire des établissements nationalisés un réservoir à finances, dans lequel, à court de munitions, le gouvernement ne cesse de puiser». De son côté, M. Christian Poncelet (R.P.R., Vosges) se demande s'il ne s'agit pas, avec cette réforme, « d'ancrer définitivement la nationalisation du crédit (...) et d'en assurer la pérennité au-delà de

l'actuelle législature ». En réponse à MM. Gérard Delfau (P.S., Hérault) et Pierre Gambon (P.C., Essonne), M. Delors indique que s'il a renoncé à prévoir la création de «conférences financières régionales», qu'auraient présidées les responsables régionaux de la Banque de France, dans le cadre d'une décentralisation régionale, cela n'interdira pas quelques - expériences » entre les professionnels de la banque et les responsables régio-

ANNE CHAUSSEBOURG.

#### M. Raymond Barre reproche à la gauche d'être infidèle aux « valeurs républicaines »

A la demande des Clubs République et Démocratie, dont il était l'invité, jeudi soir 3 novembre, à Paris, M. Raymond Barre a évoqué « l'avenir des valeurs républicaines ». L'ancien premier ministre s'est essorcé de désinir cet « ensembie de valeurs qui illustrent la république », en soulignant notamment : - La république, c'est le respect de la volonté populaire (...), la liberté des citoyens {...}, un Etat qui a en charge l'avenir à long terme du pays, assure la stabilité et la protection nécessaire et, par des incitations appropriées, donne aux citoyens la possibilité de servir les grands objectifs de la nation (...). La république, c'est aussi la concorde entre les citoyens, c'està-dire la tolérance (...) : c'est aussi la justice, ou mieux encore la soli-

M. Barre a estimé que la gauche n'applique pas les règles républicaines quand « elle met en relief la division de la France entre une droite et une gauche, quand elle soumet les moyens audiovisuels à une emprise dont le résultat aboutit à un effort quotidien d'endoctrinement du citoyen, quand elle procède à une prise de contrôle étendue de l'activité économique de la nation. enfin, la gauche, scion lui, porte atteinte aux règles démocratiques républicaines dans sa manière de se comporter à l'égard de l'Université

et de l'enseignement ». M. Barre a précisé qu'il - n'est pas a priori contre - les nationalisations. . Il y a des cas, a-t-il dit, où elles s'expliquent et même se justisient, notamment dans le cas de services publics on d'entreprises occupant une position dominante sur le marché. - En revanche, l'ancien premier ministre est opposé à la « nationalisation systèmatique » de tout le réseau bancaire et des entreprises du secteur technologique de

Les différentes questions posées à M. Raymond Barre, au terme de cet exposé, ont permis à l'ancien premier ministre d'aborder des nonbreux autres thèmes dont certains se retrouvent dans l'interview qu'il a accordée au journal Libération (daté du 4 novembre).

M. Barre a parlé de la politique étrangère de la France qu'il juge · équivoque », même s'il estime qu'il faut accorder un - minimum de consiance » à ceux qui sont en charge des affaires extérieures. M. Barre a rappelé qu'il a toujours soutenu l'action que le gouvernement français à menée au Liban et, en particulier, sa participation à la force multinationale. Mais il - croit - qu'au Liban comme au Tchad - il faut, au-delà de l'action entreprise, savoir la politique que l'on mène : c'est la condition nécessaire, a-t-il remarqué, pour éviter un enlisement aul serait fâcheux -.

A propos du débarquement américain à la Grenade, il déplore que - les principes du droit international à l'égard d'un petit pays n'aient pas été appliqués », mais il a constaté aussi que - les Etats-Unis ne pouvaient accepter une entreprise de déstabilisation qui mettrait en péril la sécurité si elle se produisait en Amérique centrale ou dans les Caraībes -. L'ancien premier ministre a jugé que - d'autres moyens auralent pu être utilisés », avant de souligner: - Nous assistons à une entreprise globale de déstabilisation de l'Occidens. »

Il pense que, si - la France chappe au pacisisme, c'est en partie parce qu'il y a, depuis le général de Gaulle et grâce à lui, un consensus sur une défense indépendante. (...) Quand l'esprit de désense s'émousse. Munich est proche. Que la France reste sidèle à la conception selon laquelle un pays ne saurait s'en remettre à d'autres du soin de le désendre ! », ajoute

Le député du Rhône s'est prononcé en faveur du maintien du scrutin majoritaire pour l'élection de l'Assemblée nationale, car, a-t-il précisé, « il permet la stabilité de l'exécutif ». M. Barre a ajouté cependant qu'il n'est pas « hostile » au principe de la loi municipale que le gouvernement de gauche a fait voter, dans la mesure où elle permet de dégager une équipe qui peut diriger la municipalité, et où elle assure la représentation des minorités.

M. Barre s'est inquiété de la

- perte de crédibilité de la classe politique », et il a souhaité que la gauche, la droite, le centre, e pour autant qu'il se déciderait à exister », tentent » à tout prix » de redresser cette situation.

S

340-

-at-llat-ubë

RJ-8º

::3-1 :

ML,

51;

NE

A propos de la politique économique du gouvernement, qualifiée parfois de - barrisme de gauche ». M. Barre a remarqué : « Ce n'est pas parce que j'étais taxé de mener une politique d'austérité et parce que la gauche depuis 1982 se vante de faire mieux. c'est-à-dire la rigueur, qu'il faut confondre l'inspiration et les techniques mises en œuvre. - M. Barre reproche à la politique économique actuelle de sacrifier au secteur public le secteur privé soumis à des contrôles stricts -. Selon lui, le gouvernement frappe les forces de production et de création du pays ». L'ancien promier ministre réclame des - méthodes souples - de lixation des revenus - dans un climat de liberté et de responsabilité ».

• Grèves à Tahiti. - Le calme a régné tout au long de la journée du mercredi 2 novembre, à Tahiti, malgré le mot d'ordre de grève générale lancé par la Confédération des syndicats indépendants (C.S.P.) et confirmé après l'échec, la nuit précédente, des négociations dans le conflit de l'hôtellerie.

La C.S.P. n'a pas réussi à faire déborder le mouvement au-delà de ses sphères traditionnelles d'influence : Electricité de Tahiti, la réparation navale militaire, l'hôpital de Papeete et quelques entreprises de bâtiment et de travaux publics.

**VENTE A CHARTRES** 

GALERIE DE CHARTRES Dimanche 6 novembre à 14 h ARMES DE COLLECTION M. Marquiset, expert: 327 51 27 à 16 h 30 - Bijoux Expo.: sam. 5 - 10-12 h et 14-17 h.

Mª J. et J.P. Lelièvre, f. Bailly-Pommery (Com.-Pris. Ass.), 1bis, Pl. du Général-de-Gaulle 27000 Chartres. T&L: (37)36-04-33.





Regards sur l'Argenterie par 12 Grands Photographes

JOUEZ ET GAGNEZ...

Christofle

12, rue Royale Paris 8e - 24, rue de la Paix Paris 2e 95, rue de Passy Paris 16<sup>e</sup> - 93, rue de Seine Paris 6<sup>e</sup> Centre Commercial Parly II

#### Les examens prénataux et les congés de maternité seront encouragés

A l'occasion d'une visite dans les services des professeurs Alexandre Minkowski (hôpital Cochin) ct Claude Sureau (maternité Baudelocque), M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, a détaillé, le jeudi 3 novembre à Paris, plusieurs mesures arrêtées par le gouverne-ment qui améliorent la surveillance et la protection sociale des femmes enceintes. Ces mesures avaient déjà été annoncées dans leurs grandes lignes par M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à la santé, à l'occasion de la publication des résultats d'une enquête épidémiologique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (le Monde du 28 octobre). Il s'agit de :

• la prise en charge à 100 %, par l'assurance maternité, de deux examens prénataux supplémentaires aux quatrième et cinquième mois de grossesse. Cette mesure porte à six le nombre des examens prénataux totalement pris en charge. Elle a pour objet, a indiqué M. Bérégovoy, d'« inciter les femmes culturellement et économiquentent désavorisées à se soumettre à une surveillance médicale mensuelle ».

 la possibilité d'une prescription du congé supplémentaire de deux semaines (prévu par le code de la Sécurité sociale) dès la constatation de la grossesse. Cette disposition permet à la femme enceinte de bénéficier de ce congé - pris en charge au titre de l'assurance maternité - dès que le médecin diagnostique un risque pour le bon déroulement de la grossesse et non à partir du sixième mois comme c'est actuellement le cas.

• la réforme du carnet de maternité, afin de mieux informer les femmes et leur entourage et d'en

faire un instrument de liaison entre les équipes qui ont en charge la période prénatale et l'accouchement. Un volet spécial de ce carnet permettra à la femme, à son initiative, d'informer le médecin du tra-

vail de sa grossesse. Par ailleurs, une circulaire sera adressée aux médecins du travail afin d'attirer leur attention sur les risques de l'activité professionnelle vis-à-vis de la gros-

#### Le nouveau ministre de la santé

Quel est aujourd'hui le ministre de la santé ? Si. M. Edmond Hervé a commenté les résultats de la récente enquête de l'institut national de la santé et de la recherche médicale sur la grossesse et l'accouchement, c'est M. Pierre Bérégovoy qui, publiquement, en a tiré les conclusions. Dans la salle capitulaire de le matemité de Port-Royal, haut lieu du jansénisme, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a montré à quel point la santé, la médecine et l'hôpital pouvaient lui tenir à cœur. À quel point aussi la maternité pouvait être un thème politique.

Car M. Bérégovoy n'y va pas par quatre chemins : les mesures prises en faveur des femmes enceintes ont pour but principal d'inciter les Français à avoir des enfants. « Il faut, a dit en substance le ministre, inverser la tendance parce que redressement démographique et redressement économique vont de pair, les périodes de faible natalité étant aussi des périodes de stagnation économique. » Politique encore ce bref salut aux efforts de ses prédécesseurs qui ont fait que, de 8,2 % en 1972, le taux de prématurés est descendu à 5,6 % en 1981.

Politique surtout le long chapitre consacré aux « nécessaires efforts de gestion ». Que les gynécologues et les accoucheurs français se rassurent : « li n'v a pas d'économies à faire sur ce terrain-là. » Un engagement auquel M. Bérégovoy restera attentif ( là où il sera ». D'aitle déficit de la Sécurité sociale puisque - parlant aux journa-

listes - M. Bérégovoy a promis:

« Je vous apprendrai prochaine-

ment que les choses se passent

Satisfait, M. Bérégovoy s'assecit. A quelques mètres de lui, le professeur Alexandre Minkovski souligne que les mesures, pour importantes qu'elles soient. ne sont pas encore suffisantes. « Dans les pays d'Europe du Nord, souligne-t-il, il y a quatorze visites prénatales et les taux de prématurité sont les plus bas du monde. » Pourquoi alors participer à une telle opération? enthousiaste pour le gouvernement. Mais je fais quelques exceptions. M. Bérégovoy est un homme de bonne volonté avec qui on peut dialoguer. C'est lui aujourd'hui le ministre de la

JEAN-YVES NAU.

#### La préparation du calendrier scolaire pour 1984-1985

Les différents partenaires de l'éducation nationale travaillent avec le ministère à la mise au point du calendrier de l'année scolaire 1984-1985. Un premier projet a été proposé aux recteurs à la fin de l'été puis un deuxième soumis à la concertation, sans que le choix définitif ait été arrêté. Parmi les partenaires (syndicats d'enseignants, associations de

Le calendrier scolaire, qui met en ien les équipements touristiques ainsi que les transports, est attendu du jeudi 20 décembre 1984 après la classe au vendredi 6 septembre au non seulement par les usagers de l'école, mais aussi par les professionnels des loisirs et du tourisme. Il est établi après une longue concertation, tant à l'échelon des régions et des départements, sous l'autorité du recteur d'académie, qu'au niveau national. Le ministère envisage de publier en janvier son texte définitif. Il précise que le projet de calendrier examiné le 4 octobre, lors d'une réumon nationale de concertation, est déjà modifié.

Le représentant du ministre avait rappelé au cours de cette réunion les principes mis en avant les années précédentes : le maintien de la référence aux trois cent seize demijournées d'activités, l'inclusion dans les vacances d'été de l'intégralité des mois de juillet et d'août. l'existence de trois zones (1) pour les vacances d'hiver et de deux pour les vacances de printemps, et, ensin, le rééquilibrage de la durée des vacances d'été an profit des petites vacances.

Le respect de ces principes a amené le ministère à préparer des projets de calendrier assez semblables à celui de cette année.

· Les premières dates transmises aux recteurs pour consultation proposaient de fixer la rentrée au mardi 4 septembre 1984, pour les enseignants, et au jeudi 6 septembre pour les élèves. Toussaint : du

parents, représentants de l'enseignement privé, etc.), plusieurs rédigent leur propre projet afin de faire prévaloir leur point de vue.

C'est le cas du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FEN), qui met l'accent sur le report de la rentrée de septembre à une date plus tar-

lundi 5 novembre au matin; Noël: classe, an vendredi 4 janvier 1985 an matin. Pour les vacances d'hiver. les départs s'échelonneraient entre le jeudi 7 février 1985 (zone 1), le jeudi 14 (zone 2) et le jeudi 21 février (zone 3), pour des congés s'étalant sur onze jours.

Pour Pâques - vacances de printemps ». - les congés auraient lieu du vendredi 22 mars au jeudi Il avril (20ne 1), et du vendredi 29 mars au lundi 15 avril (zones 2 et 3). Les dates de départ en vacances d'été seraient fixées au vendredi 28 juin après la classe (zone 1), et au mardi 25 juin après la classe (20nes 2 et 3), la rentrée étant prévne pour le jeudi 5 septembre 1985.

Dans un deuxième projet, le ministère avance de nouvelles dates. Rentrée 1984 : le mercredi 5 septembre pour les enseignants et le vendredi 7 septembre 1984 pour les élèves. Tonssaint : du samedi 27 octobre après la classe au mardi 6 novembre au matin. Noël: du ieudi 20 décembre 1984 après la classe au jeudi 3 janvier 1985 au matin. Les dates des vacances d'hiver seraient inchangées. Pour celles de printemps, du samedi 23 mars 1985 après la classe au jeudi 11 avril (zone 1), du yendredi 29 mars après la classe au jundi 15 avril an matin (zones 2 et 3). Les vacances d'été seraient fixées du samedi 29 juin après la classe au

samedi 27 octobre après la classe au vendredi 6 septembre au matin (20ne 1), et du jeudi 27 juin après la matin (zones 2 et 3).

> Des organisations syndicales d'enseignants contestent les projets du ministre. Le SNES reproche au ministère de préparer une « rentrée précoce ». Ce syndicat propose deux calendriers - plus conformes à l'intérêt des élèves et aux préoccupations des enseignants ». La rentrée serait fixée - projet A - an lundi 17 septembre ou - projet B an leudi 13 septembre. Les vacances d'hiver commenceraient les samedis et la date de sortie, unique pour toute la France, le vendredi 28 juin après la classe.

> Le Syndicat national des instituteurs (SNI-P.E.G.C.), qui consulte actuellement ses sections départementales, fera connaître sa position à la mi-novembre. Les premières réactions font néanmoins état de la « lourdeur » du premier trimestre envisagé et de son déséquilibre par rapport au reste de l'année scolaire.

(1) Zone 1 : académies de Paris et de la région parisienne ainsi que celle de Montpellier, Zone 2 : académics d'Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Corse, Lille, Limoges, Nancy-Metz, Orléans-Tours, Reims, Rouen, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Toulouse. Zone 3: académies d'Amiens, Besancon, Dijon, Grenoble. Lyon, Nantes, Nice, Poitiers,

#### FAITS ET JUGEMENTS

#### Une nouvelle audition du capitaine Barril

Le capitaine Paul Barril, ancien chef par intérim du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (G.I.G.N.), a été entendu, jendi 3 novembre, par M. Jean Bertholon, président de la chambre d'accusation de Paris. La capitaine Barril arrivé au Palais de justice en uniforme, accompagné de son avo-cat, Me Francis Szpiner, n'a pas fait de déclaration.

Le capitaine Barril est impliqué dans plusieurs affaires judiciaires en cours (le Monde daté 16-17 octobre). Son audition est justifiée par les irrégularités commises au moment de l'arrestation des trois «Irlandais de Vincennes». Cette procédure pourrait aboutir à un retrait ou à une suspension de la qualité d'officier de police judiciaire. du capitaine Barril.

• Sœur Marie-Pauline se pourvoit en cassation — L'appel interjeté par Mme Aline Deremetz, sœur Marie-Pauline en religion, supérieure des foyer Notre-Dame-des-Pauvies & Bourrou (Dordogne), contre la décision de M. Bernard Ors, juge d'instruction an tribunal de Périgueux, de retirer trois, enfants du foyer que

#### Le « banquier » Valsania est arrêté à Rome

La police italienne vient d'arrêter. à Rome, deux anciens administrateurs italiens du casino Ruhi de Nice recherchés pour trafic de devises entre l'Italie, la France et la Suisse portant sur plusieurs milliards de lires. L'un d'eux, Gesare Valsania, avait été condainné par défaut, le 3 juin, devant le tribunal de Nice, au titre de dirigeant de la SOCRET (Société d'exploitation de casino Ruhl), à deux ans de prison et 60 millions de francs d'amende pour infraction douanière, nous indique notre correspondant à Nice.

Cesare Valsania était présenté, dans une note confidentielle de la police judiciaire de Nice rédigée en 1977, comme l'un des « banquiers romains » formant l'une des branches de la Masia chargée de « blanchir » l'argent provenant de l'« industrie » des enlèvements en Italie, (le Monde du 5 avril 1980).

et sociale. Sœur Marie-Pauline a décidé de se pourvoir en cassation.

Mme Deremetz n'avait pas voulu remettre à la D.D.A.S.S., (le Monde daté 30-31 octobre) a été. rejeté le 2 novembre, par la cour de Bordeaux. L'appel n'étant pas suspensif, les enfants resteront au foyer de la direction de l'Action sanitaire

FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE Colloque national sur les qualités urbaines MONTPARNASSE PARK HOTEL, PARIS XIV-9 et 10 novembre 1983

Après avoir terie 10 journées d'étude dans 10 régions de France, élus, professionnels de la maîtrise d'ouvrage, architectes, urbanistes, entrepreneurs, techniciens, vont débattre de l'amélioration du cadre dizale urbain, dans les conditions nouvelles créées par la décentratisation et les exigences économiques,

Expositions: posters, maquettes, dessins d'humour, audio-Ce colloque per oquert à tous ceux, usagers et acteurs du cadre bâti, qui soma tent construire, gérer, habiter les quartiers de

Renseignements et inscriptions : F.N.S.E.M. 7; rue La Boétie 75008 Paris - Tél.: 742-81-19.

#### DÉFENSE

Un marché de 1 200 millions de francs LE KOWEIT ACHÈTE :

A LA FRANCE DES RADARS DE DÉFENSE

Le Koweit a acheté à la France des matériels de défense aérienne 

De source industrielle, on indique que ce contrat est l'un des plus im-portants euregistrés depuis le début de 1983. Il s'agit d'une série de stations-radars, réparties en plu-sieurs endroits du territoire, et d'un poste de commandement centrali-sant les informations reçues ainsi que les ordres donnés.

Le Kowelt a déjà acheté à la France trente-deux intercepteurs Mirage F-1 de désense aérienne, et, avec le contrat signé par Thomson-C.S.F., c'est la totalité de la couverture aérienne de ce pays, en moyens actifs (les avions armés de missiles air-air) et en moyens passifs (les ra-dars de surveillance), qui est ainsi

confiée à des constructeurs français. Nominations au cabinet du secrétaire d'Etat à la défense. Sout nommés, par arrêté au Journal officiel daté 2 et 3 novembre, directeur du cabinet de M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat à la défense, M. Alain Pellan; chef de cabinet, M. Jean-Pierre Alacchi; chef du secrétariat particulier, Mª Alice Benazech-Rondean.

[Né le 24 novembre 1938 à Toulon, M. Alain Pellan à appartenu an corps des commissaires de l'air avant d'entrer, en 1973, dans le contrôle général des armées, où il était, avant sa nomination auprès de M. Gatel, chargé du service de santé des armées. M. Pellan doit être prochamement promu contrôleur général des armées.]

LES COURS D'ANGLAIS

DE LA BEC

Documentation gratuite :. EXITONS DISQUES BECM 8, rue de Berri - 75008 Paris

SAMEDI DIMANCHE

FINISTRIS

Les « marines », soldats sans états d'âme...

MAURITANIE Les quatre cités naufragées du désert.

• SWAZILAND:

La grande partie de football électoral.

• LECTURES:

Heureux juifs d'U.R.S.S.!

• ÉLECTRONIQUE :

Le gourou des ordinateurs.

• CINÉMA:

De Madère à Mogadiscio.

• FAIRPLAY:

Un sport pas comme les autres.

● Et. avec «le Monde Dimanche», quatre pages de radio et de télévision

Chaque week-end une nouvelle lecture de l'actualité.





CREDIT GRATUIT 12 MOIS SUR TOUS LES PIANOS, prolongation jusqu'au 30 novembre 1983

15, boulevard Beaumarchais - PARIS-BASTILLE. Tél.: 272-05-41

ZIMMERMANN III V: 12445 F

Acajou satiné avec sourdine

\*A PARTIR DE 10000 F D'ACHAT, après versement comptant de 30 %, sous réserve d'acceptation du dossier par CREG. Assurances facultatives à la charge du client.



ESEVEQUESF

elles règles 。 (1) gurb 【智慧歌/道路

The grant

F-20

The state of the s

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

in them.

's English Con't

white the care

असि दि । इं. र

743

Figure 5.

**基础** 在 二二

الشكلا نع

12 La . . . .

. 252.

:45 Car -: -

d ≥ Street . ·

estor :

g## 16 \* 1.\*

GOT NOTE IN .

-305 (C)

3.05

理想 2 3

4 95 L. ..

3574 - : · : · :

- Frie de

504 ST ... . 2 4

ggertije is

255

等的 [ ] :: - [ ]

国际设计 4 ...

20年 10年

- 1855 C

· 图10. 45 ----

英格式:

(2011年) 5.41 

1 modefte C CU TRATE & N SO Befabet 2 Cefter St ुरु । 😉 (ब्रेट राक्टी ter ivin am men dietarte et project. TALLES AND THE tartics if an mile mitten fier fin ber et à inemia

mirateus ein ein er die Gestale enwicken · denn ennt word of Fighte entere a l'outiers .- en inte chambe THE STATE PROPERTY. THE PARTY OF THE PARTY OF and the property of tibe enter fee es

the man he are present

Bath:

27F #32

2012 M

tacite s

# 1' per

QUE. CP.

to refer the

e sylvenia inter : 1.1 一中 24-1港1港 Limited and it into the Le lig frittig and a smaller of with the father the Hall

一年十五年 1年 1 五十二年

Chegar e George 🐐

a and the second second second second

a grangement de la s

e C'est la वं भा गामिक वं भा 一点的 一种工具 计多多字数值 \* \*\*\*

14 . T 2 1.15 TERR · priftterlig strattage

RADIOLA. L

ाता अस्तर अस्तर केन्द्र क्षित्र (१८०) क्षेत्रक स्टब्स् स्टब्स in Syndicat national des enseignes pré (SNES-FEN), qui met l'accent entrée de septembre à une date plan

vendredi 6 septembre an re (zone 1), et du jeud: 27 juin apr classe au vendredi o septemb matin (zones 2 et ?)

Des organisations symplo d'enscignants contestent le la du ministre. Le SNES reproch ministère de préparer une . Me precoce - Ce syndical proposet calendriers - Flu conjorne l'Intérét des élèves et dux plan pations des enseignants - la trée serait fixée - projet 4 lundi 17 septembre bu - projet au jeudi 13 septembre. Les races d'hiver commenceration les sale et la date de sorie unique p toute la France. le condredi 2 après la classe.

Le Syndicat national des ins teurs (SNI-P.E.G.C. 1. qui cole actuellement ses suchuns des mentales, fera connaître sa Don à la mi-novembre. Les prene reactions fon: neanmans du e - lourdeur - du promite inme. envisagé et de son coséquilibre. rapport au reste de l'année soile.

(1) Zone 1 di l'emies de Pars. la region parisienne ainsi que ce Montpelier. Zuse : 404demiest: Marseille, Borde, ac Carn, Core, Luneges, Nanc. Maiz. Orleaget. Reims, Rouan Clermeni-Ferre Strasbourg Toutouse Zone hope mies d'Amien . Berengen, Duon fie ble, Lyen, Nation Nice, Pork Rennes.

l'âme...

relle lecture

MCIS ovembre 1983

#### LES ÉVÊQUES FRANÇAIS RÉUNIS A LOURDES

#### De nouvelles règles pour former les séminaristes

L'assemblée plénière des évêques français aura lieu à Lourdes du samedi 5 au mardi 8 novembre. Trois dossiers principaux à l'ordre du jour : la mission en monde ouvrier ; la vie religieuse en France; les programmes d'étude et de formation dans les séminaires. Aux cent vingt-deux membres de la conférence - des invités, des experts, quatre observateurs non catholiques et les représentants de douze conférences épiscopales étrangères : deux cent

soixante-six participants au total. La réflexion sur la présence de l'Eglise dans le monde ouvrier, amorcée à Lourdes l'année dernière, devrait aboutir à l'adoption de nouvelles propositions. Quelques points chands ressortent des rapports préparatoires : l'aggravation de la situation des jeunes travailleurs, la multiplication des - campagnes xénophobes -. la difficulté de mener un dialogue entre soi et politique après l'arrivée de la gauche au pou-

voir, dans un milieu marqué par le marxisme et l'indifférence religieuse.

En ouvrant le dossier de la vie religieuse, les évêques déclarent vouloir, « faire quelques propositions pour de meilleures relations mutuelles dans les diocèses » entre le clergé séculier et les ordres religieux.

Quant au troisième sujet, la formation des futurs prêtres, l'assemblée aura à examiner et voter une « loi-cadre » (Ratio institutionis et Ratio studiorum), en vigueur depuis 1978 à titre expérimental, donnant les orientations générales de la formation spirituelle et intellectuelle des séminaristes français. Après le vote de l'assemblée plénière et l'approbation de la congrégation romaine pour l'éducation catholique, ces documents seront promuigués officiellement. La crise des vocations sacerdotales qui parait se stabiliser, puisqu'il y avait

1 161 séminaristes en France en 1980, 1 159 ея 1981 et 1 210 en 1982 - oblige les responsables à former des prêtres capables de déléguer une partie de leur « pouvoir » aux laïes.

D'autre part, les évêques devront se prononcer sur quatre des cinquante-huit canons du nouveau code de droit canonique. Il s'agit, notamment -, se prononcer, enfin, sur le jeune et l'abstinence. Le nouveau code, qui entrera en vigueur le 27 novembre, prévoit (canon 1251) que l'abstinence de viande ou d'une autre nourriture - tombée en désuétude depuis le concile

 soit à nouveau respectée tous les veudredis. La conférence épiscopale aura à déterminer s'il est réaliste de penser qu'on puisse restaurer l'habitude de . faire maigre » le vendredi, on s'il ne faudrait pas plutôt demander un effort de prière et de péniteuce ce jour-ià.

### La guerre des catéchismes aura-t-elle lieu?

Un sujet qui ne figure pas dans le programme de l'assemblée de Lourdes aura une place de choix dans les discussions de couloirs : la catéchèse. La Congrégation romaine pour la doctrine de la foi vient, en affet, de rendre publics deux documents qui ne manquent pas d'embarrasser l'épiscopat français en relancant la « querelle des catéchismes b.

On se souvient des remous provoqués par la conférence prononcée, à Lyon et à Paris, à la mijanvier par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi. Ses remarques sur la « grande misère de la catéchèse nouvelle », due, selon lui, au fait qu' « on a tout bonnement oublié de distinguer le texte de son commentaire ». ainsi que son jugement sans appel, selon lequel « ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme national », (le Monde du 4 février), avaient été largement interprétés comme un désaveu des nouvelles méthodes catéchétiques mises en place par les évêques français depuis le concile.

Ce n'est un secret pour personne que, depuis un an, les relations sont tendues entres les évêques français responsables de la caté-

chèse et le préfet de la congrégation romaine pour le clergé, le cardinal Silvio Oddi, qui prătait une oreille complaisante aux nombreusesplaintes émanant des milieux intégristes français, accusant les évêques d'avoir « bradé la catéchèse ». Devant le désarroi provoqué dans les milieux catéchétiques, et jusqu'au sein de l'épiscopat, par l'intervention du cardinal Ratzinger, le président de la conférence épiscopale, Mgr Jean Vilnet, a soumis à la Congrégation pour la doctrine de la foi une demande précise concernant la nécessité d'un imprimatur romain pour les ouvrages de catéchèse. Le cardinal Oddi, de son côté, a adressé une requête similaire au cardinal Ratzinger.

#### C'est la victoire d'un millier d'intrégristes »

Jusqu'à présent, l'épiscopatfrancais a soumis à Rome pour agrément deux textes seulement : le Texte de référence (guide général pour la catéchèse), voté par la conférence épiscopale à Lourdes en 1979, et Pierres vivantes (recueil de textes priviligiés de la foi), approuvé à Lourdes en 1980. Il

arguait que seuls ces deux textes sont de caractère national, alors que les nombreux « parcours catéchétiques > - il en existe une quinzaine - sont utilisés localement et recoivent, de toute manière, un r label de conformité » avec le Texte de référence décemé par chaque évêque dans son diocèse. Qui plus est, l'épiscopat français refusait d'accorder ce « label » à tout catéchisme non conforme, et notamment aux catéchismes préconcillaires imprimés et distribués par les intégristes.

Or les réponses données par le cardinal Ratzinger à Mur Vilnet et au cardinal Oddi donnent raison. globalement, aux intégristes contre les évêgues français. Comme le dissit amèrement un responsable de la catéchèse : « C'est la victoire d'un millier d'intégristes sur cent mille catéchistes | >

Dans ses réponses aux deux pré-

lats, faites en mai dernier, mais rendues publiques le 28 octobre, le cardinal Ratzinger commence par rappeler certains principes généraux : le pape « détermine pour l'Eglise universelle des normes en matière de catéchèse » : les évêques, « en union avec le pontife romain et sous son autonté, [sont] de vrais et authentiques maîtres de

foi. pontifes et pasteurs » : chaque évêque est, « dans son diocèse, la première autorité responsable de la catéchèse » : la conférence épiscopale « na peut délèguer son pouvoir législatif aux commissions ou autres organismes créés par elle », mais elle peut « faire éditer, avec l'approbation du Siège apostolique, des catéchismes pour son propre territoire », c'est-à-dire, au niveau national.

En clair, l'épiscopat français ne

peut pas publier des catéchismes (il n'y a pas en France de catéchisme unique et national) sans l'autorisation préalable du Saint-Siège, et ne saurait lancer dans le public des documents à titre expérimental. Encore plus dure à avaler par les évêgues est la réponse à Mgr Vilnet sur l'imprimatur. Le préfet de l'ex-Saint-Office déclare qu'un évêgue « doit donner l'approbation » à ur catéchisme conforme à la foi et à pédagogie - c'est donc un « oui » aux catéchismes intégristes ; il peut

seulement donner la priorité aux documents catéchétiques qu'il reconnaît comme officiels. La guerre des catéchismes aura-

ALAIN WOODROW.

#### Les cosmonautes de Saliout-7 sont de nouveau sortis dans l'espace

Vladimir Liakhov et Alexandre Alexandrov, les deux occupants de la station spatiale soviétique Saliout-7, sont à nouveau sortis dans l'espace, jeudi 3 novembre, pendant deux heures et cinquante cinq minutes. Comme c'était le cas deux jours plus tôt, la raison donnée de cette sortie est l'installation d'un panneau supplémentaire de photopiles solaires, permettent d'accroître l'alimentation électrique de la station et, selon l'agence Tass, d' élargir le programme des expé-

riences scientifiques -. Un reportage publié par la Pravda indiquait récemment que Liakhov et Alexandrov préparaient chaque cycle durant an mois.

Cette sortie inattendue - mais les Soviétiques n'annoncent iamais à l'avance les événements importants - va probablement relancer les supputations sur les dangers que courraient les cosmonantes, e prisonniers - d'une station spatiale « en perdition -. Rien n'autorise, cependant, de telles allégations. Le programme spatial soviétique a été marqué à la fin septembre, par un accident grave, l'incendie de la fusée qui devait envoyer vers Saliout-7 un nouvel équipage. Il n'en est résulté aucune conséquence pour les habitants de la station, qui ont seulement été privés d'une visite et d'un vaisseau neuf qui aurait probablement remplacé le Soyouz-T-9 qui est attaché, depuis juin dernier, à la station Saliout-7. Mais depuis cette date, le vaisseau cargo Progress-18 est venu s'amarrer à Saliont. Les Soviétiques auraient aussi bien pu envoyer un Soyouz vide, comme ils l'out fait à plusieurs reprises dans le passé, et c'est la solution qu'ils auraient choisie s'ils avaient eu le moindre doute sur la possibilité qu'ont Liakhov et Alexandrov de revenir à chaque instant sur Terre.

D'autre part, une fuite d'oxyde d'azote dans Saliout aurait, selon les Américains, obligé les cosmonautes à revêtir leur scaphandre et à se réfugier dans Soyouz-T-9 (le Monde du 14 octobre), comme ils font par mesure de prudence en diverses circonstances, en particulier, lors de l'accostage d'un vaisseau à la station. Selon des sources américaines, cet incident aurait réduit les possibi-

lités de manœuvre de la station. Mais de là à la mettre en danger... Du reste, Progress-18 a probablement apporté le complément d'oxyde d'azote nécessaire.

S

!);

.ai,

7177

ılc:-

÷1 ;

3); i C.

:27-:27-:40-

} :

21:

75-

i.C.

3);

:[3-

هنه

น์เร่

llet let ion 26-46-

E-

26-

a.)

NE

100

De toute manière, aucun de ces incidents ne justificrait l'installation de panneaux solaires supplémentaires, et des cosmonautes en difficulté auraient mieux à faire que de sortir dans l'espace. On peut évidemment supposer que la raison des deux sorties n'est pas celle qui est donnée, à savoir l'installation de panneaux solaires. Mais l'hypothèse ne tient guère. Les militaires américains, qui pouvaient compter du sol les tuiles de silice manquant sur la navette spatiale lors de son premier voi auraient tôt fait de relever l'imposture.

Il a été aussi révélé que les Soviétiques codent certaines conversations entre l'équipage et le sol, pour les rendre indéchiffrables par les observateurs occidentaux. C'est ce qu'ont sait les Américains quand leurs astronautes mettaient en œuvre des équipements militaires. Il est généralement admis que les stations Saliout portant les numéros 3 et 5 avaient des missions principalement militaires, les numéros pairs correspondant plutôt à des missions civiles. Lors des négociations préparant le voi du cosmonaute français Jean-Loup Chrétien, certains participants ont en l'impression que Saliont-7 pourrait avoir aussi une vocation militaire.

J.-F. A.

#### **FAITS DIVERS**

 Epidémie de sièvre jaune en Haute-Volta. - Selon l'antenne de l'organisation mondiale de la santé à Ouagadougou, l'épidémie de sièvre jaune qui sévit depuis le mois de septembre dans le sud-est de la Haute-Volta, dans la région de Fada N'gourma, a causé la mort de 257 personnes, en majorité des enfants de un à quinze ans. Trois cent vingt cas au total ont été recensés essentiellement parmi la population nomade peule. Soixante personnes ont également péri dans le pord du Ghana d'après Radio-Accra. (A.F.P. Reuter)



Révolutionnaire. Volci le Compact Disc Radiola CD 1202 à lecture laser. Jamais la repréduction sur disque n'avait atteint un lei deoré de

perfection. Absolue perfection musicale: un son d'une puretà inégalée, avec un rapport signal/bruit : 90 dB, qui dépasse largement toutes les valeurs obtenues jusqu'à présent avec les procèdes clas-

nique: un nonveau système de lecture par laser qui sapprime pratiquement tout effet de distorsion. de pleurage, de sciabiliement.

Eurenistrement numérique et lecture laser. Cette nouvelle technologie, qui stilise le système binaire, permet de coder chaque informabion sonore sous torme de «bits » lus par un faisceau laser avec une extreme précision.

Le laser de la platine Radiola CO 1202 ème capable de lire une niste demérique dont les informations gravees en crieux sont à l'échelle du micron. Simplicité d'utilisation.

Parlaitement compatible avec une chaîne Hi-li conventionnelle, la platino Compact Disc Radiole est d'une grande facilité d'utilisation. Il suffit de placer le disque et d'appuyer sur la touche lecture

cherche rapide, répétition, pause...) sont comman-dées en façade par touches donces gérées par mi-

CTOGCOCCSSBUT.

Les douveaux disques. Les nouveaux Conspact Diso-de meserent dua 12 cm de diametre. Près de 5 millards d'informations

sont stockées sur une seule face. Protégés par une couche d'une matière plas-

tique transparente, ces disques sont à l'abri de toute alteration.

Aucune usure: l'absence de tout contact mécanique avec le système de lec-

d'atilisation. Avec le Compact Disc Radiola CD 1202 à lecture lasar, écoutez les sons dans leur intégralité

#### FRANCIS LEENHARDT

- M= Francis Leenhardt, M= Sylvie Leenhardt,

M. et M= Henry Laffont,

Olivier Girland, Philippe Levy et Renaud Laffout, ses petits-enfants. M™ André Bayard

M. et M= Jacques Cabuzel, Laurent ot Caroline,

M= Reine Bayard ses belles-sœurs. Les familles Schaller, Hedrich, Mollet, Mayor et Leenhardt, ses neveux et mèces, . Sa famille.

Mm Jean-Paul Leenhardt,

Ses amis et alliés.

ont la douleur de faire part du décès de M. Francis LEENHARDT,

survenu à Marseille le 3 novembre. Les obsèques se dérouleront à Marseille, le samedi 5 novembre, à 10 h 30, au temple, 27, rue Grignan. Inhumation au cimetière de Mazar-

(Né la 24 avril 1908 à Marseille, Francis Lechardt était licencié en droit et en lettres. Lors de la deuxième guerre mondiale, résistant, il avait été chargé, en 1943, de la création des comités de libération clandestins pour l'ensemble de la France, evant d'être secrétaire général, en 1945, de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.).

Député des Bouches-du-Rhône de 1946 à 1962, puis du Vaucluse de 1973 à 1978, dats à laquelle il ne s'était pas représenté, Francis Leenhardt avait été conseiller municipal de Marseille de 1965 à 1973. Fondateur, à la Libération, avec M. Geston Defferre, du quotidien c le Provençal », il en avait été le vice-président-directeur général event de devenir P.-D.G. de « Var-Metin-Récublique ». √ Var-Matin-République ».]

#### - Monique BÉRANGER,

est décédée dans sa quarante-neuvième année avec courage.

Elle repose dans la paix et la joie.

De la part de Charles Béranger.

SOU ÉDOUX. Félix Béranger et Sophie Decombe, David Béranger et Laurence Faigenbaume, Hugues Béranger.

ses enfants. Et Patrick Larocca.

Les obsèques ont eu lieu le 27 octobre 1983, à Auvers-sur-Oise (95430).

60, rue François-Villon, 95430 Auvers-sur-Oise. 138, avenue Félix-Faure, 75015 Paris. Cagliari (Italie).

Dallas (Etats-Unis). Ceci tient lieu de faire-part et de

- Roland Debard. Ariette Laurent. ses enfants.

ont la douleur de faire part du décès de

Myrto DEBARD. artiste peintre,

survenu à Paris le 29 octobre 1983. 70, rue d'Assas, 75006 Paris.

-M. Jean Friedman, son époux, M=Adèle Zalcherg, sa sœur, Ses neveux et pièces.

ont la douleur de faire part du décès de M= Denise FRIEDMAN. née Hechtman

dans sa soixante-deuxième année. L'inhumation a en lieu au cimetière de Bagnolet, à 9 heures, le 4 novembre Cet avis tient lieu de faire-part.

 Nicolas et Laurence Harié. ses fils et belle-fille. Justine, Mélusine, et Corentin Harlé, ses petits-enfants. Caroline et Jeannette Normandin.

M. et M= Larue. ses sœurs et beau-frère, Et toute sa famille. ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Catherine HARLE, survenu le 30 octobre 1983.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 1983, à 10 h 45, en . la chapelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. i, boulevard Bineau, 92300 Levallois.

29, rue Charles Bemont.

78290 Croissy-sur-Seine.

ROBLOT S. A. 522-27-22

On nous prie d'annoncer le décès

VF Annick HOVELAOUE

survenu le 31 octobre 1983. De la part des familles Hovelaque Le Meur. Esmeraldo. Les obsèques auront lieu le mardi Réunion à la porte principale cimetière d'Ivry-Parisien, 44, avenue de

Cet avis tient lieu de faire-part - Michelle Leglise-Visu,

Patrick Carole, Millie et Cédric Vian. ses neveux et mièces. ont le regret de faire part du décès de

M. Pierre-Claude LEGLISE. urvenu dans sa soixante et unième sinnée à Paris. L'inhumation aura lieu le lundi

7 novembre 1983, à 11 h 45, au cimetière de Jouy-en-Josas (Yvelines). Nī fleurs ni couronnes. Cet avis tient lieu de faire-bart. 135 bis, boulevard du Montparnasse,

75006 Paris. - Mas François Le Roy, née Geneviève Paleirac. Yves Le Roy,

François et Catherine Bersani, Domonique Le Roy, Jean-Michel et Véronique Guérin. es enfants.

Olivier et Florent Bersani. Philippe et Anne Guerin, ses petits-enfants. Et leurs familles, ont la douleur de faire part du rappel à Dien de

> M. François LE ROY. professeur émérite à la faculté de droit de l'aniversité de Lille-II. Droiesseur à l'Institut d'études politiques

de Paris. chevalier de la Légion d'honneur, décédé, muni des sacrements de

l'Eglise, le le novembre 1983. La cérémonie religieuse aura lieu l mercredi 9 novembre 1983, à 13 h 45, en l'église Saint-Joseph-des-Carmes.

70, rue de Vaugirard, Paris-6. Cet avis tient lieu de faire-part. Ni fleurs ni couronnes.

25, rue Lauriston, 75116 Paris.

- Nicole et Claude Mossé. Marie-Odile et Michel Mossé, ses enfants. Emmanuelle et Laurence ses petites-filles,

ont la douleur de faire part du décès de

M-René MOSSÉ, noe Yvonne Halphen,

surveau briisquement le 26 octobre 1983 à Carpentrais." Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité le 28 octobre à Paris. Cet avis tient lien de l'aire-part.

Route de Carpentras, 84380 Mazan. 15 E. avenue Saint-Jean-de-Beauregard, 91400 Orsay.

On nous prie d'annoncer le décès

M. Charles PEIGNOT. commandeur de la Légion d'honneur. fondateur des éditions Arts et Métiers graphiques, ancien président des Fonderies Deberny-et-Peignot fondateur et président honoraire de l'Association typographique

internationale. survenn le 1= novembre 1983, à Paris,

De la part de M. et M= Remy Peignot. M. Jérôme Peignot, M Sophie Peignot, ses enfants,

Mª Frédérique d'Anglejan-Chatillon, M. Jean-Jacques Gautier, de l'Académie française. Et M=

ses beaux-enfants. La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi & novembre 1983, à 13 h 45, par le R.P. Carré, de l'Académie française, en l'église Saint-François-Xavier,

cimetière de Bagneux. Cet avis tient lieu de faire-part. 72, rue de Sèvres.

Nos abonnes, benefit and d'une réduction sur les insértions de · Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur entoi de lexte. justifier de cette qualité.

à Paris-7, suivie de l'inhumation au

- Nous apprenous le décès de M. Bernard VANNIER.

parvenu le 31 octobre. le 14 août 1921 à Coulommiers, tiation au pilotage dans una école américaine, est entré à la compagne américaine TWA en TWA, où son efficacité et son extrême courtoisia lui valent l'amitié de nombreux journalistes. !

Remerciements

- Ma Mariette Foulon Et sa famille profondément émues des nombreuses marques de sympathic que vous leur avez témoignées lors des obsèques de

M. Jess-Marie FOULON,

vous prient de croire en l'assurance de

leur reconnaissance. - M. Etienne Wolff. Et toute sa famille. remercient vivement tous ceux qui leur

ont manifesté si chaleureusement leur affection, leur amirié, lors du décès de

M= Etieme WOLFF.

**Anniversaires** - Il y a un an disparaissait

Yees CIAMPL Son souvenir est rappelé à ceux qui

Cont comm. - Pour le premier anniversaire du rappel à Dien de

Julien DURAND, ingénieur général des mines -en retraite. ancien élève de l'Ecole polytechnique.

ancien directeur des carburants.

Son epouse. Ses enfants Et petits-enfants

et regretté

demandent à ceux qui l'ont comm de s'unir à eux dans le souvenir ou la

... - Les prières de l'année du très cher

Raymond SAFFAR

seront lieu dimanche 6 novembre, à 16 heures, an temple, 3, rue Saulnier, 75009 Paris. De la part de Mª Saffar et enfants.

Avis de messes - Une messe sera célébrée le mardi

Saint-Louis des Invalides, à la mémoire

M. Yves-Bertrand BURGALAT, prefet honoraire. membre du comité national de l'Association Rhin et Danube,

décédé le 14 septembre 1983.

 L'Association des Français libres fera celebrer, le mercredi 9 novembre, à 19 heures, en l'éplise Saint-Louis des Invalides, une messe anniversaire (portes ouvertes) à la mémoire de ...

général de GAULLE, chef de la France libre

et président d'honneur de l'Association. Il est demandé aux associations d'anciens combattants et de résistants de porter le présent avis à la connaissance de leurs membres et de déléguer leur porte drapeau à cette cérémonie.

Communications diverses

BAL DE L'X Les grèves récentes ayant perturbé l'acheminement du courrier, il est tappelé que le

BAL DE L'X i lieu le 8 novembre 1983 à l'Opéra.

Cartes à commander ou à retirer à la commission du bal. 5, rue Descartes, 75005 Paris. Renseignements: 329-63-11.



cellection complète en plusieurs largeurs J. CARTIER Chausseur nour homme

à 30 m de la rue Tronchet des Mathunis 8º - tel. 265,25,85

INFORMATIONS «SERVICES»

MÉTÉOROLOGIE SITUATION LE4\_11\_83 A O h G.M.T.



entre le vendredi 4 novembre à 0 houre et le samedi 5 novembre à

Dans un champ de pression diffluent arriverent d'une part un front «frontalisé » près de la Manche, d'autre part des masses d'air humide et chaud du Sud-Ouest aux côtes atlantiques. Ail-

leurs se développera une dorsale. Samedi, le temps sera nuageax à très nuageux du Sud-Ouest aux côtes atlantiques, et de la Bretagne aux Flandres avec quelques pluies faibles. Sur les régions méditerranéennes, on observera des muanes le matin puis le temps sera ensoleillé. Ailleurs les brouillards seront très fréquents et leuts à se dissiper, en particulier dans l'Est où ils pourront persister par endroits toute la journée. L'après-midi, quelques éclaircies se développerent de la Lorraine au Bassin parisien et au Centre tandis qu'elles prédomineront du Massif Central à la Franche-Comté et aux Alpes.

Les températures minimales-seront de 7 à 9 dogrés près de la Manche, de 8 à 10 degrés des côtes atlantiques au Sud-Ouest, de 12 à 14 degrés sur les régions méditerranéennes, de 0 à degrés du Nord-Est au Lyonnais et Massif Central, et de 5 à 7 degrés ailleurs. Les maxima seront de 17 à 19 degrés en Méditerranée, de 11 à 13 degrés près de la Manche et des côtes atlantiques, de 16 à 18 degrés dans le Sud-Ouest, de 12 degrés dans le Nord-Est et de 15 dégrés ailleurs.

Sens d'évolution. La France restera sous l'influence de masses d'air doux circulant dans un flux de sud, avec un caractère humide un peu plus marqué sur l'Onest et le Sud-Onest, en bordure d'une faible zone dépressionnaire persistante près de l'Espagne et d'une nouvelle depression plus active arrivant sur le Centre atlantique.

Prévisions pour dimanche. De la Bretagne à l'Aquitaine et aux Pyrénées, -fera doux des le matin mais les nuages secont abondants et pourront donner quelques ondées; dans la journée, des éclaireies pourront se développer mais les passages mageux persisteront.

Sur le reste du pays, après une mati née très brumense, avec de faibles gelées dans le Nord-Est, un temps assez ensoleillé prédominera l'après midi. La pression aumosphérique réduite au niveau de la mer était à Paris, le veadredi 4 novembre 1983, à 7 heures, de 1017,3 millibars, soit 763 millimètres

FINALES ET

NUMEROS

160 701

9 782

.23 403

77 343

052 343

785 38 395 72 365

91 215

NAISONS

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 3 novembre ; le second, le minimum de la nuit du 3 novembre au 4 novembre) : Aiaccio, 21 et i 1 degrés ; Biarritz, 20 et 12 : Bordeaux, 19 et 9 :

Bourges, 19 et 7; Brest, 13 et 9; Caen, 16 et 5; Cherbourg, 14 et 7; Clermont-Ferrand, 19 et 3; Dijon, 11 et 2; Grenoble, 13 et 3; Lille, 13 et 4; Lyon, 17 et 5 : Marseille-Marignane, 20 et 13 : Nancy, 10 et 1; Nantes, 18 et 9; Nice-Côte d'Azar, 21 et 15; Paris-Le Bourget, 17 et 6; Pau, 21 et 4; Perpignan, 20 et 10; Rennes, 16 et 7; Strasbourg, 11 et 0 : Tours. 17 et 7 : Toulouse, 19 et

12 : Pointe-à-Pitre, 32 et 24. Températures relevées à l'étranger Alger, 21 et 14 degrés : Amsterdam, 13. et 4; Athènes, 22 et 12; Berlin: 13 et 4 Bonn, 11 et 3; Brukelles, 15 et 7 Le Caire, 34 et 16 : îles Canaries, 25 et 18: Copenhagne, 9 et 5: Dakar, 32 et 24: Djerba, 22 et 15: Genève, 7 et 5: Jérusalem, 28 et 13; Lisbonne, 17 et 14 : Londres, 14 et 6 : Luxembourg, 6 et

SOIRÉE DÉBAT LES IMMIGRÉS EN FRANCE. Une soirée-débat sur la situation des immittrés en France, après la projection du film Larmes de sang. aura lieu le 5 novembre, à 19 h 30, au local des Férnin Au-

75010-Paris.

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER

TRANCHE DE LA SAINT-HUBERT

PROBIAN

6

9

TRANCH DE HEMENES DES SIGNES DE PODTAGNE À MALAKOLT (MANUS-de-Seign-)

SOMMES

A PAYER -

2 000

200 500 500

500

2 000 2 000

10 100

10 100

200 700

500

500

10 000

10 000

4 000 100

1 000 000

TOUS CUMULS COMPRIS AUX BILLETS ENTIERS

FINALES ET

NUMEROS

0 925

2 216

.71 755

92 686

287

287

517

8Z 638

639

899 4 109

5 578

3 110

05. 250

tres, 72, rue du Château-d'Eau,

SOMMES

A PAYER

2 000

2 000

10 000 10 000

100 300

200

500

· 500

2.000

10 200

**'500** 

- . 500

2 000

2 000

70,000

2-000

Z 000 70 000

3: Madrid, 13 et 11: Moscou, 5 et -2: Nairobi, 24 et 14: New-York, 14 et 10: 13: Tunis, 20 et 9.

PRÉVISIONS POUR LE 5.11.83 DÉBUT DE MATINÉE

Palma-de-Majorque, 19 et 8; Rome, 19 er 13; Stockholm, 7 et 6; Tozenr, 24 et (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

PARIS EN VISITES DIMANCHE 6 NOVEMBRE

-Hôtel de Sully . 15 h, 62, rue Saint-Antoine, Mit Garnier-Ahlberg. «Le château de Maisons-Laffitte». 15 h 30, entrée côté vestibule, M= Hulo: (Caisse nationale des monuments historiques).

«Val-de-Grace», 15 h 30, 1, place Alphonse Laveran (Mr. Camus). -Turner -, 10 h 15. Grand Palais (Connaissance d'ici et d'ailleurs). - Hôtel du Châtelet . 15 h, 127, ruc de Grenelle (M= Ferrand). «Montmartre», 14 h 30, metro

Abbesses (Les Flâneries). «Hôtel de Mª de Paiva». 9 h 30, 20, rue de Tournon (Mª Hager). -Hôtel de Camondo . 15 h, 63, rue

de Monceau (M= Hauller). Hôtel de Bourbon-Condé », 15 h, 12, rue Monsieur (Histoire et archéolo-

«Ancien Hôtel-Dieu», 15 h, entrée parvis de Notre-Dame (Paris autrefois). Le Marais, 15 h, métro Pont-Marie (Paris et son histoire). - Rues du Cherche-Midi et du Dragon ... 15 h, métro Vaneau (Résurrection du passé).

CONFÉRENCES 60, boulevard de Latour-Maubourg. M. Henri Brumfeld, 14 h 30: - La Thaïlande inconnue =: 16 h 30 : «La Finlande connue et inconnue » (Rencontre

des peuples). JOURNAL OFFICIEL ---Sont publiés au Journal officiel du vendredi 4 novembre:

DES DÉCRETS • Portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et modification de certaine dispositions du décret du 19 iuillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du

le novembre 1983. · Modifiant le décret du 21 novembre 1979 instituant une prime à la modernisation de l'hôtelierie rurale de montagne.

UNE ARRÊTÉ · Portant ouverture des épreuves pour l'accès an cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration.

Les mots croisés se trouvent page 19.

TWA Flâneries Américaines

# Floride en roue libre: 6310 F.\*

2 nuits à New York, 3 nuits à Orlando, visite de Disneyworld et Epcot, 2 nuits à Miami... et voiture pendant 5 jours en Floride.

Prix par personne en chambre double. Paris 1": 19 bis rue du Mont-Thabor Tél. 260-39-85. Province: Loisirs S.A.: Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg Vous plaire nous plaît



that have to reffes Tettati 「A STEEL ME A ME TO 1 工具 LANGE MERCH 对工业工业部 1 tiek erfle eige Si ar Awart ede THE WAT TRACK \*\* \*\* \*\* 4 12 1

Transfer - interst

್ ಕಲ್ಪು ಕೈದಿರುವ ಚಿತ್ರ (

The same was a second har andres et are al टार है जा एक प्राप्त के THE THE REAL PROPERTY.

in the Mass who did Participal (A

Imbrie: trekking

de 15----

M ST.

TOTAL PROPERTY.

A a de 127 227

a out .==

A Decree

M Taken

mance de prés derés. V PRODE DICLOSE 译 [ den die ern et ig Company of Consider I se de sarguera et : The Park Street the contract of the track to the the fact beauty ARTLIS & MINER A letter increasing Teg. 17 amfes in ch tom. it. chaque c Martine, se forteres Au bord de l'e Place chacun sur so teat de Carrighan mou de Marie é

ತಿರ್ವರ ಕವಿಷ್ಣಾಗಿಕ ಭೆರಡಿ erner et reteent le T-5222 a distance by Complicate, are avera siz la grap caire (it, depus te description of the second o et et de ampaint Marie Leelingo ga - וכדי ומטב בחם ליכוום ושנד

56 cours within 6,5001 Danie 260 76 37

### Toscane : chez les petites cousines de Florence

sa mort en 1743, Anna-Maria Luisa dei Medici, privée d'héritiers, légua à Florence tous les biens de ses ancêtres. A condition que la vicille cité garde entre ses murs l'ensemble des œuvres appartenant aux Médicis et que celles-ci soient présentées - au public de toutes les nations ». Un agaige en loscane commence dal un salut à Anna-Maria Luisa,

SERVICES

OUR LE 5.11.83 DEBUT DE MAIN

NOVEMBRE A O HEL

Madric. :

Nairobi, 24 c. .

Paboa-do-Vi.

et 13; Stock

13 . Turis, 🚉 :

avec le co. -

de la Mer.

PARIS E

- Hôte: de

· Le chi:

Saigt-Antoine.

15 5 30, 21

Huld :

TECHNE DISTORY

\* Yalds-C

Appense-L

· Turre: ·

(Congainer:

Hote u.

- Marimus

• Hötet de 🕏

de Greacile 😘

Address (1.

26. auc de T....

A Historia C. 1.

de Monacau 11

Hôtel de 5

(2, rue Mistre

• ዓሕር ድግ <sup>1</sup> •

parkis de Nobre

-Le Mara

Marie (Purc.)

Ruse

CONFERE CES-

**Bare**, 18 0

tan de person.

60. Boston

M Herry S Lee

Jande uneuer

inglight artifact.

JOURNA.

Somet mus .

du vendeza -

DES DÉCRE

a**tr**ation de ".

13.70, de l'etestrains a co

19 juillet 197-ध्यात **लंद**र एउटा इन्हरू है।

" noating":

Mas

'i nsienthi wind i is "

un punais ...

INE ARRIVA

· Person

out l'accès Machart 1. mande --

• Partari

ರ್ಷ ಕಾಡಿಕೆ

DIMANC

...

TENIARE

. ::•

. • •

•

. :-

aujourd'hui bien oubliée... - Je me placerai à l'orient, sur la rive gauche de l'Arno, c'est de cet endroit que la perspective est la plus large et la plus agréable » affirme Tebaldeo à Lorenzaccio, qui débarque à Florence après avoir été chassé de Rome par le pape. Tebaldeo a raison. Pour continuer la visite, il suffit, ensuite, de déambuler entre le Ponte Vecchio et la lumineuse place de la Seigneurie, s'arrêter, naturellement, à la galerie des

Offices et à celle de l'Académie, voir le dôme et le palais Pitti, décou-vrir le musée Saint-Marc et la basilique de la Sainte-Croix. Bref, dire au revoir au Moyen Age pour saluer l'époque nouvelle annoncée par de superbes banquiers sans lesquels l'aventure aurait tourné court.

Le Vinci, Michel-Ange, Botticelli et aussi le cher Lippi. Les vieux maîtres, enfin, avec Giotto et Cimabue. qui se lèvent aux premières lucurs du jour pour peindre avant que le soleil ne sèche les murailles. Le mortier pétrifie la couleur. La fresque vivilie les temples et les palais. L'artiste, « inventé » par les financiers, découvre les beautés du monde. Les coloristes hantent les baptistères et les cloîtres, Pour aller jusqu'au bout de la logique, pour être plus vrai, on découpe les cadavres, on fouille les chairs. Puis on

sculpte. Les vieux dogmes sont abolis. L'artiste est un paien récu-péré par les papes. Le visage des vierges est tendre. Celui des hommes doute. Ce n'est plus la même Eglise. Pour ne l'avoir pas compris, Savonarole sera brûlé.

Et soudain, au basard d'un tableau, au coin d'une porte sculptée, un corps malingre, un visage avachi, des yeux mi-clos, des mains qui tremblent. Des lendemains d'orgie. Sous le pinceau, sous le ciseau, l'autre sigure de Florence. Ces visages ont peur. La dague, le poison et le complot. Une terrible histoire illustrée par la rivalité sanglante entre les Pazzi et les Médicis. Laurent certes, mais aussi son frère, Julien, étripé en pleine église, pendant l'office.

Si Florence, c'est Lorenzaccio, Sienne, c'est Scaramouche. Le décor attend toujours les acteurs

qui, une sois l'an, à l'occasion de fêtes célèbres, retrouvent costumes et coutumes du passé. Emberlificotées autour des palais assonpis, les ruelles, tel un labyrinthe crétois, conduisent toutes à l'élégante place du Campo. Une sois arrivé, il suffit de s'asseoir sur les petits pavés et de regarder.

Florence est « Renaissance ». Sienne « gothique ». A l'intérieur de immense cathédrale, l'influence mauresque envahit la nef. A l'extérieur, de grands pans de murs abandonnés rappellent aux visiteurs 'ambitieux rêve des Siennois qui, au quatorzième siècle, décident de rénover et d'agrandir l'édifice. La peste, les bourses qui refusent de se délier, firent capoter ce projet. Peu importe. La république de Sierne a vécu. Elle n'a pas résisté aux coups de boutoir de Florence. Mais ses élégants bâtiments en brique rouge et rose rappellent que ses banquiers furent aussi cenx des papes. Une couleur et une atmosphère uniques en Toscane.

Cette terre réserve encore bien des surprises aux voyageurs. Pour les découvrir, il suffit de quitter les itinéraires traditionnels. Oublier le tumulte. Fläner dans la campagne rence, à Sienne ou à Pise. Il a tort.

Voici Lucca. De gros remparts puisque c'est ici que le Centre international pour l'étude des remparts des petites rues qui respecte encore le plan romain, palais et églises jalonnent l'itinéraire du promeneur. Au cœur de la cité se dresse l'église Saint-Michel, édifiée à partir du douzième siècle. La facade bourrée de colonnes torsadées est un bei exemple d'architecture régionale.



toscane, un peu guindée, suivre le balancement des oliviers, de la vigne mais aussi des haies de cyprès, droits comme des cierges. Des campaniles, des ruines de forteresses annoncent un village on une cité que le touriste dédaigne trop souvent pour se consacrer uniquement à Flo-

datant du seizième siècle ont préservé cette petite ville des « rénovations » urbaines décidées au siècle dernier. Ces murs énormes jouent encore un rôle dans la vie de Lucca urbains a été créé. Dans le dédale JEAN PERRINL

(Lire la suite page 14.)

#### CONGRÈS DES AGENTS DE VOYAGES

#### Et maintenant, au travail!

N congrès « dégonflé », des congressistes € regonflés ». Ainsi pourraiton résumer le vinct-neuvième congrès du Syndicat national des agents de voyages (SNAV) qui s'est tenu à Cannes du 28 au 30 octobre. Un congrès € dégonflé » dans la mesure où l'annonce, par le secrétaire d'Etat au tourisme, M. Roland Carraz, des la séance d'ouverture, du nouveau régime des voyages des Français à l'étranger décrisoait certes une assistance plutôt tendue, voire belliqueuse, et désamorcait une situation presque explosive, mais, du même coup, cassait le rythme d'une assemblée qui se trouvait ainsi, d'entrée, privée de ressort. Comme un feu d'artifice qui s'ouvrirait par le bouquet final.

« Je monterai à l'attaque ». avait prévenu, à l'auba, le président du SNAV, M. Jean-Claude Murat, qui se refusait néanmoins à envisager un « scénariocatastrophe », celui qui aurait vu le secrétaire d'Etat se présenter à Cannes les mains vides. « On a tenu, mais nous ne tiendrons pas une année de plus », avait-il confié aux journalistes en évoquant, tel un général d'Empire, cette « année terrible » au cours de laquelle « beaucoup étaient tombés », « une bonne quinzaine », devait-il préciser un peu plus tard.

M. Carraz ayant mis fin au suspense et levé l'incertitude. l'atmosphère changeait du tout au tout. Et l'on assistait au touchant spectacle de MM, Carraz et Murat s'en allant, main dans la main, dans les couloirs du Palais des congrès, commenter la bonne nouvelle devant micros et caméras. Le fendemain, le journal du congrès pariait d'« un ministre courageux dans un environnement difficile », tandis que l'Association des offices étrangers de tourisme en France (Adonet). qui avait été jusqu'à menacer de boycotter le prochain Salon mondial du tourisme, exprimait sa ¢ plus vive satisfaction », et que le SNAV, dont le président n'avait pas manqué une occasion de brocarder les « technocrates de la rue de Rivoli », estimait, de son côté, que le riouveau dispositif allait permettre à la profession d'assurer, dès le 20 décembre (c'est-à-dire à temps pour les fêtes de fin d'année), « l'équilibre des entreprises, le plein emploi et un service normal aux voyagours J.

Mobilisés pour dénoncer une « mauvaise mesure », les agents de voyages, soulagés, sa considéraient même désormais comme mobilisés pour assurer le succès de la politique contractuelle inaugurée en juin dernier avec les pouvoirs publics (1). L'haure était à la compréhension et à la concertation. Non seulement la profession, par la bouche de son président, admettait presque, vu le contexte de crise, le maintien du régime actuel des cartes de crédit (c'est-à-dire l'interdiction de l'usage des cartes individuelles à l'étranger), mais. consciente de l'importance du maintien d'une balance touristique favorable, s'engageait à faire les efforts nécessaires dans deux directions.

世代 : 44 : 27-: 28-: 28-: 3 :

3m-

:20

**>;**;

r.C.

51:

7L?•

#### Créer le « réflexe agence »

D'une part, pour promouvoir davantage les voyages organisés dans les DOM-TOM et la zone franc, grâce notamment à une concentration plus grande de leur publicité sur cette activité et en mettant à la disposition du public des programmes de voyages et de séjours en très forte augmentation numérique. D'autre part, pour augmenter le nombre de visiteurs étrangers en France, grâce à une promotion accrue sur tous les marchés extérieurs.

Une stratégie qui permettra peut-être de tenir l'ambitieux pari proposé à Cannes par Mi. Carraz : enregistrer, en 1984, un excédent touristique supérieur à 20 milliards de francs (2).

Enfin rassurée, la profession. stimulée, se voyait délà récolter les fruits de la possibilité, de nouveau offerte aux Français, de voyager à l'étranger sans fimitation de dépenses. Encore fallaitil, pour cela, que la faculté désormais donnée aux candidats aux voyages d'effectuer, sur justificatifs, les transferts destinés au règlement des prestations touristiques s'exerce par son intermé-

> PATRICK FRANCES. (Lire la suite page 16.)

(I) Deux conventions d'obiectifs ont déjà été signées : avec V.V.F. et la Ligne de l'enseignement. D'autres devraient suivre, notamment avec diverses fédérations hôtelières et avec le SNAV.

(2) Le solde positif, qui s'était élevé à 8 milliards de francs en 1981 et à 12 milliards en 1982 pourrait atteindre, cette année, les 18 milliards.



Saint Pierre, fresque de Masolino da Panicale (église Santa Maria del Carmine, à Florence).

E lac Trasimène est au nord de l'Ombrie, à la lisière de la Toscane. Vu du belvédère de Cortone, c'est une vaste pièce d'eau pâle, un arrière-plan parfait pour le beau paysage qui descend jusqu'à lui. Mais vu de plus près, du belvédère de Castel-Rigone, par exemple, il prend l'aspect d'une véritable mer intérieure. Immense, enchâssé dans ses jolies collines souples, le Trasimène attire, et le désir d'en faire le tour naît inévitablement. Suivant le moyen de transport choisi et la curiosité du voyageur, cela peut

Car cette région de l'Ombrie, par un alliage mystérieux de l'ordre et du désordre, de la force et de la douceur, séduit et retient. On ne voit rien d'extraordinaire, vraiment, mais chaque pas apporte comme une réponse à un vœu informulé et pourtant fondamental.

prendre quelques heures, quelques

jours, ou davantage...

Le dessin parfait de la disposition des champs sur les collines, alter-

nance de prés dorés, unis ou rayés de vignes bleues, le pointillé régulierdes oliviers et le moutonnement sombre et sauvage de la forêt, peuplée de sangliers et de renards. Cà et là, toujours précisément à l'endroit voulu, une ferme ancienne parée de ses quelques beaux arbres. Fortifiée depuis le Moyen Age, souvenir des hittes incessantes qui agitèrent la région après la chute de l'Empire romain, chaque cité conserve sa

Au bord de l'eau, bien à leur place chacun sur son éperon, le château de Castiglione-del-Lago et la rocca de Monte-del-Lago se font face, comme deux agrases pour orner et retenir les deux pans du

muraille, sa forteresse.

Castiglione, avec sa forteresse assise sur un promontoire de calcaire fut, depuis l'Antiquité, un obiet de convoitise et de rivalité. Monte-del-Lago garde de son château une belle tour moyenageuse et

eut pour premier touriste le roi sa flotte d'embarcations tradition-Louis II de Bavière. Tout près de là, nelles pittoresques. vers le joli port de San-Feliciano, il ne faut pas manquer d'admirer les ruines romantiques du château fort de Zocco, silhouette sière et déchiquetée qui descend sur le lac. De l'autre côté, vers Torricella, elle aussi au pied d'une mine, on trouve une agréable plage ombragée, aménagée par la commune, pourvne du nécessaire balnéaire, douches, cabines, maîtres nageurs, planches à voile, pizzerias... C'est aussi le rendez-vous nocturne des jennes

rappelle un pen la Côte d'Azur de la belle époque. C'est aussi le cas des autres localités du bord du lac. Passignaco, tout à fait méditerranéenne avec ses palmiers, et San-Feliciano, un petit

port de pêche encore très actif, avec

estivants qui viennent chaque soir

danser au bord de l'eau et rencon-

trer l'âme sœur des vacances. Cet

endroit, gratuit et sans vulgarité,

Ombrie : trekking sur les hauteurs du Trasimène

Il règne ici une impression de liberté qui vient à la fois de la richesse des possibilités, de l'accessibilité et de la proximité de chaque lieu, de l'absence de foule (sauf, bien sûr, les fins de semaine pendant les deux mois d'été) et de l'absence totale de laideur. On n'a encore rien construit de choquant autour du lac. Un miracle expliqué par la vigilance des responsables de la région, qui, soucieux de lui conserver intacts ses attraits, savoriscut le camping et la marche.

Sur les hauteurs, une myriade de petites agglomérations (trente pour le moins) sont dignes d'une visite, et presque toutes possèdent ce trésor : un tableau merveilleux qui hante longtemps celui qui l'a une fois

> ELISABETH SZIGETI. (Lire la suite page 14.)







pour vous ouvrir les grandes carrières de l'hôtellerie et de la restauration de haut niveau en France et plus encore à l'étranger

#### INSTITUT INTERNATIONAL MAXIM'S DE PARIS

formation aux techniques de gestion et d'accueil dans l'hôtellerie, le tourisme et la restauration de prestige (admission: niveau bac ou terminales)

célèbre dans le monde entier

| • | DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE              |
|---|------------------------------------------------|
|   | voire adresse                                  |
|   | code postal                                    |
|   | INSTITUT INTERNATIONAL MAXIM'S DE PARIS        |
|   | 71, Fg St-Honoré, 75008 PARIS/tél. : 266,40,70 |

د . د ۱ سام شر هما د هو

- in .

5 D-

-2...-

Cal

ರಕ್ಷಗಳಾಗಿ **ಬಿಂದ** ಬಾಗ ಎಂದೇಗೆ

The state of the s

orda astronom tradi

to it is the book

. January - - - -

gererationen in Tw

Application of the contraction o

Car maganitha deal.

LE NE THEN PIECE

Lagrangia (1994)

person direction and

gaag george gibyrg it 1888

्र है। ज्ञानिकार

A TOTAL TOTAL

も さりと ここうしゅう 原理者

the second second section is

2000 St. 20

والمحق المتنا الإسارات والمراوي

The second of th

manda translate.

particular market

THE PLANT CHARGE.

retient (ut 🛶 )

10000

The same of the same

E CHEVY

16.00

Elorg

..... 15 la % a.

#### Ligurie : «Forza Genova!»

UELLE chance, il fait beau! Les Génois étaient inquiets à l'aube de cette deuxième iournée de championnat de football. Imaginez le choc : Gênes-Rome. Un peu comme si Paris S.G. rencontrait Liverpool en finale de la Coupe d'Europe, au Parc des Princes. Effacées, donc, la politique et les supputations sur la longévité du gouvernement Craxi. Les conversations n'ont qu'un pôle : le match !

D'un bout à l'autre de cette ville de 30 kilomètres de long, ouverte au midi sur le golfe et adossée au nord à de hautes collines, prémices des Apennins, les commentaires vont bon train. Au risque de démentir ceux qui prétendent comaître les Génois et ne voient en eux que des hommes affairés (les descendants des illustres Ligures qui fondèrent la ville, il y a plus de vingt-cinq siècles) passant le plus clair de leur temps une oreille collée au téléphone, un ceil sur leurs comptes. l'autre rivé sur le ballet incessant des navires entrant et sortant du port. Car Gênes est un port. Le plus grand de la Méditerranée? C'est possible. En tout cas, on ne visite pas la ville sans voir son port. Le Guide bleu « Italie du Nord et du Centre » le dit bien : « C'est surement le plus grandiose monument de la ville. » Aussi bien mis en valeur que la scène d'un théâtre antique dont les gradins seraient les collines en hémi-

RECTIFICATIF. - Le futur domaine skiable franco-italien de Val-Fréjus n'aura pas une superficie de 15 500 hectares, comme nous l'indiquions par erreur dans - le Monde du tourisme » du 29 octobre. Sa superficie sera beaucoup plus modeste puisque les spécialistes du service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne (S.E.A.T.M.) estiment qu'au vu des équipements envisagés par le promoteur Georges Schnebelen la dimension du site exploitable ne dépassera pas 1 500 hectares.

Le domaine skiable de la station franco-italienne se placera ainsi loin derrière les grandes - usines à skier » comme La Plague (8 000 hectares) on le complexe Tignes-Val-d'Isère (7 000 hectares). cycle, et les acteurs les cargos, les pétroliers et les paquebots.

Qui va gagner? Gênes on Rome? Mystère. Charles de Brosses serait surpris par cette surenchère de paris et de propostics, lui qui, il y a plus de deux cents ans, considérait, dans ses Lettres sur l'Italie, que les Génois étaient si préoccupés de leurs affaires qu'il était difficile de trouver en ville un seul mari trompé. Ce qui, d'après lui, rendait Gênes particulièrement ennuyeuse. Les temps changent. - Si on ne leur passe pas quatre buts, lundi matin, i'avale mon espresso avec sa tasse. » Démesure? Pout-être. En tout cas, les huit cent mille Génois vibrent. Et ils ne sont pas les seuls. Derrière cux, avec cux, la Ligurie entière est

#### Le prolongement de la Côte d'Azur

C'est une région qui de Vintimille à La Spezia, s'étend sur 340 kilomètres. Abritée des vents du nord par les Alpes maritimes et les Apennins et bordée par la Méditerranée, elle est, en Italie, le prolongement géographique de notre Côte d'Azur. Région bien typée qui n'a rien de commun avec celles qui lui sont limitrophes : l'âpre et accidenté Piémont, la molle Toscane ou la Lombardie, dont elle est séparée par les Apennins.

Elle vit sa vie propre, dans un cadre bien limité. Terre de traditions, de transition et d'échanges, entre la France et l'Italie, tenant des deux et, cependant, originale. Tout au long de sa côte (ponente à l'ouest de Gênes, levante à l'est), elle déroule ses plages, ses falaises crênelées, ses promontoires, ses caps et ses anses qui, presque toutes, sont des havres. C'est vrai en tout cas pour le « triangle Rapallo-Santa-Margherita-Ligure-Portofino, dont la réputation n'est plus à

Des trois, le plus pittoresque est, sans conteste. Portofino. Ancien village de pêcheurs, bien calé au fond d'une étroite petite baie, protégé par des collines couvertes d'oliviers et de palmiers, Portofino, avec ses mai-

sons hautes aux façades ocre ou roses, agrémentées de peintures en trompe l'œil, ses ruelles étroites débouchant sur une piazzetta en demi-cercle que prolonge le port, n'est pas sans faire penser à Saint-Tropez. Autant par sa situation géographique - c'est un cul-de-sac auquel on accède par une route impraticable en pleine saison - que par son atmosphère de station balnéaire hors du commun, rendez-vous obligé du tourisme cosmopolite.

Infréquentable en plein été, il est particulièrement agréable d'y passer quelques jours en fin de saison. ravalement, le rafistolage des

Qui a gagné? L'histoire est un éternel recommencement. Gênes a atteint la puissance en même temps que Rome. Mais la conquête de tout l'arc alpin, par Auguste, en 14 avant Jésus-Christ, lui fut fatal Gênes, comme toute la Ligurie, fut romanisée. Rome: 2, Gênes: 1.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

14 b 15.

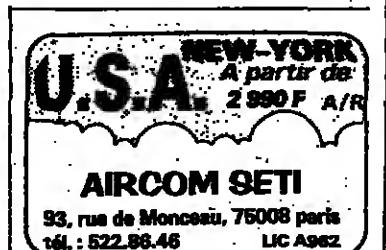

**JURA SUD** SKI DE FOND Refuge & Chez le Gris » Altitude 1 250 matres STAGE UNE SEMAINE TOUT COMPRIS

1 050 F Assoc. Piein Air et Nature

Tél.; (84) 24.44.92 ou 42.65.82

Chaque église a le sien, et sa solitude en avive la flamme, trop souvent étouffée dans les musées des villes importantes, presque toujours trop riches de tableaux semblables. Le beau petit musée de Cortone,

quand commencent les travaux de auvents, et que les plagistes se mettent à repeindre les pieds des para-

\* Cing vols hebdomadaires Paris-Gênes, sur Alitalia, les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Départ de Paris à 10 h 20, arrivée à 11 h 55; départ de Gênes à 12 h 40, arrivée à

(Suite de la page 13.) Un des lieux les plus attachants de la ville est la piace du marché. construite sur l'emplacement d'une ancienne arène romaine. Avec les invasions barbares. l'amphithéâtre. abandonné, se dégrade. Les riverains arrachent les derniers blocs de marbre pour embellir leur demeure. Le temps passe, les ruines se peuplent. Autour de la piste se dessine anjourd'hui un pittoresque ensemble de maisons moyenageuses. A l'extérieur, de grosses pierres jaillissent des murs des petites habitations et rappellent la destination première

(Suite de la page 13.)

pourtant, est une exception exem-

plaire et l'Annonciation de Fra

La région est riche notamment de

quelques très belles œuvres du Peru-

gino, plusieurs à Citta-della-Pieve,

sa ville natale, deux à Corciano, une

Ascension et une Epiphanie qui

A Citta-della-Pieve ainsi qu'i

Castiglione-del-Lago, dans un tout

autre style, celui de la Renaissance,

il faut aussi admirer les fresques du

peintre florentin Salvio Savini, qui

ornent les palais des ducs della Cor-

gna. Toujours à Corciano, village

haut perché absolument splendide.

on peut aussi visiter le petit musée

de la Maison paysanne (museo de la

Il reste encore de nombreux

exemples de cette architecture au

dessin très pur, qui a fait cet été

l'objet de deux expositions, une à

Castiglione-del-Lago, l'autre à Cor-

tone. Ces maisons, dont certaines

datent en partie du seizième siècle -

Casa Contadina)

datent de la vicillesse de l'artiste.

Angelico y brille de tous ses feux.

Mais Lucca la bourgeoise, c'est aussi la cité de la musique. Boccherini. Catalani et Puccini y sont nés. La restauration en cours du charmant et précieux petit théâtre, très dix-huitième siècle, situé piazza del Giglio, devrait donner encore plus d'attrait aux fêtes musicales du prin-

des lieux

### AUTOMNES

#### Ombrie

héles abandonnées pour la plupart! - sont des haltes idéales pour les

#### Toujours de la place pour les retardataires

D'un village à l'autre, les sentiers sont nombreux, et, pour ceux qui aiment la marche, les-autorités touristiques de la région organisent chaque année des « trekkings légers » qui darent trois ou quatre jours. Les chemins de crête, entre 500 et 600 mètres d'altitude, sont plaisants, presque constamment en vue du lac. qui n'est jamais distant de plus de à 8 kilomètres. Le soir, on dort sous les pins ou sous la tente suivant les préférences. Les participants sont presque tous originaires de Termi ou de Perugia, tels Carlo et Mimmo, les organisateurs. On ne compte encore que peu de touristes étrangers parmi

Les étapes, bien choisies, évoquent le passé proche ou lointain de la zone. Après avoir passé la nuit près de Tuoro, sur les terres de Pischiello, orgueilleuse résidence précédée d'une magnifique allée de cyprès qui trace un trait de 3 kilomètres sur la campagne, les prome-

neurs qui ont suivi le matin les traces d'Hannibal iront se rafraîchir sur l'île Majeure. On peut y voir la maison où saint François habita lorsqu'il vint, l'année 1211, faire carême et prêcher aux poissons du lac. Poissons que le restaurant de l'Ile, Sauro, accommode fort bien aujourd hui.

Car, chose non négligeable, la gastronomie par ici ne laisse pas à désirer. S'il n'y a pas de « grand » restaurant autour du lac. les petits = servent une cuisine simple et délicieuse : tagliatelle aux fleurs de courgette, porchetta (porc rôti à la broche, parfumé au fenouil sauvage) ... et il y a toujours de la place pour les retardataires.

On organisera le périple de façon à profiter des multiples concerts, récitals, représentations théâtrales en plein air, séances de cinéma et autres ammations, qui ont lieu le soir dans les églises, dans les châteaux ou sur les places. L'entrée est libre, et une magie blanche fait que le nombre de places disponibles est toujours sensiblement égal à celui des spectateurs...

#### ELISABETH SZIGETI.

\* L'Ombrie à pied; pour tous renseignements, s'adresser à : Assessorato al turismo della regione Umbria Corso Vannucci 30.06100 Perugia.

#### Toscane

temps et de l'été, qui rassemblent de nombreux mélomanes.

Au sud de Sienne, sur une petite colline, voici Pienza. Enea Silvio Piccolomini aimsit tant son bourg natal que lorsqu'il fut élu pape en 1458, il reva de le métamorphoser. Un choc. Trois ans suffirent pour réaliser le désir du Saint-Père. Des années furent nécessaires pour rembourser les dettes. Mais Pie II avait réussi dans son entreprise. Une cathédrale, un palais épiscopal, un palais communal avec tour crénelée et senetres à meneaux ceinturent la piazza Pio-II, qui conserve toujours son vienz puits. Un imbroglio de ruelles desservent des cours ombragées. Des enclos, de petites places et des jardins dégringolent vers la vallée. Pienza mérite donc un détour même si l'hôtellerie v demeure modeste.

Haut lieu du tourisme, San-Gimignano, la « ville aux belles

tours », se blottit derrière une double enceinte de remparts. Il y a bien longtemps que les violentes discordes qui opposèrent ses habitants entre eux sont terminées. Beau, mais trop apprêté. Un petit goût de surfait plane sur la cité, accentué encore par les nombreux marchands de souvenirs qui ont envahi la rue principale. San-Gimignano a perdu la fraîcheur de Lucca et l'innocence de Pienza. Dommage. Il vant mieux voir cette cité de loin. Alors, avec les immenses tours de ses palais qui se dressent au-dessus des toits, comme

des sentinelles, elle est irréelle. Telle est donc la Toscane, qui fut. sous Napoléon, département français. Elle s'appelait alors l'Arno et

#### avait pour chef-lieu Florence. JEAN PERRIN.

\* Alitalia propose un week-end à Florence (trois jours et deux maits, pension complète) pour 680 francs par personne. Transport aérien non compris. 140, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. Tél.: 256-66-33.

7-CHARTERS U.S.A. NEW A CRIS

3150 F = = ARE Comment 

le TRENTINO Italie convient

lemonde, mais à toi en partice

S LCI

dua n'este à la découverte de New Y

land of the series and serious entre to the series of the series and the series of the

dene l'en ant anvoier-vous paris C

dang un in ben montre de la Pend

Mittel State New York est à w

Mais si vous voulez vivre New Yest

Mik pres encore vacances Fabrilles

Mene 1 propose en option le fortait "Les "

benque de Broadway. Lone seles infil

bendre un cocata: dans un grand rest

auf de Manhattan vous seristeres à

Tous les sparre d'interes et l'erzagement

ligges decents one cour qui

de neine the and a second

klont proposi

2990 F - -

MONTESES

Jamais, sans doute. 2 stations n'ont autant fait pour le ski : un seul forfait permet de profiter de l'ensemble du domaine skiable.

Jugez vous-même : 114 remontées mécaniques, plus de 300 km de pistes. Dès cet hiver, rendez vous à TIGNES et VAL D'ISERE sur les traces de Jean-Claude KILLY... Pour en savoir plus, téléphonez

ou au (79) 06 1083 Office du Tourisme de Vai d'Isère

au (79) 06 15 55 Office du Tourisme de Tignes

Présents au Salon Neige et Montagne à Paris du 16 au 23 Octobre. Stand D60.



S

ક્યાં,

lici-

: bc

**)}**;

Ro-

3);

al; i C. g=

7); 7);

#2€ }4€

112-123-

3:

um

W.

1);

61;

75-

ı.C.

3);

11.7-

บ์ได้

. 2

E-

26-

NE

JAL

# TOMNES

neurs qui ont suit.

traces d'Hannibal irun: maison où saint prince d'annibal irun: rafig.

maison où saint prince d'annie.

lorsqu'il vint, l'annie.

carême et précher au l'annie. lorsqu'u viin, laining and carême et précher au la lac. Poissons que le restaure de la lace de lace de la lace de lace de lace de lace de la lace de lace de la lace de la lace de la lace de l file. Sauro. accommode fon by

Car, chose non negligeable gastronomie par ici ne letose pe gastronomic par in the serious per desirer. S'il n'y a par in serious per restaurant autous us lacus actions and actions and actions and actions are serious actions. - petits = servent une .u'sine sing et délicieuse : tagligique lu lui fig de courgette, porchette forcide la broche, parfumé de l'enquit. vage)... et il y a toujour de la pla pour les retardataires.

On organisera le periode de laps à profiter des multiple concen récitals, représentation, inchial en plein air, seances de cintille autres animations. qui oni lieut soir dans les églises des les églises de les égl teaux ou sur les place l'antre libre, et une magie blande len que le nombre de place, le comble e toujours sensiblement well a tel des specialeurs...

ELISABETH SZIGET \* L'Ombrie à pied : pour tous in seignements, s'adressor a Assembly al turismo della regione i mbra lu-Vannucci 30.06100 Perugia.

tours -, se blotte: derriere une que longtemps que la librit, C. cordes qui opposere : ... Pablice entre eux sont territ de Regente trop apprese. La ann gill de se fait plane sur 's cont encore par les nombres manhage principale. San-Girmania a penla freicheur de Le ..... de Pienza. Domman. in aut me. voir cette cité de la a languere immenses tours de .. Tillis on .. des sentinelles. sous Napoleon, der mimeritig.

cais. Elle s'appe'... . Parage avait pour chef-hee F -----JEAN PERRIN \* Alitalia propose un neckent Florence terois jours at deux nuits les sion complètes peur ave france par pe-

some. Transport acres non compa

140, avenue des s bumps-Elises

75008 Paris. Tel.: 25 -me 31

### ITALIENS

ET DU TOURISME

### Calabre : «babbaluti» et baleines de corset

UAND on visite la Calabre, il saut se désaire du concept de culture auquel nous sommes habitues. Il saut observer les habitants. Toutes leurs manifestations conservent un caractère de grande humanité. A travers les gestes de tous les jours, le travail, l'artisanat, les manifestations culturelles ou religieuses, on entre en contact direct avec l'économie de la région, la réalité sociale et on remonte aux sources les plus antiques de l'histoire parce que le mode de travail, les usages, les gestes, les croyances et le rituel des sêtes qui ont pour nous l'aspect d'institutions se sont transmis dans le temps presque

sans changement. Pendant des siècles, en effet, la Calabre est demeurée isolée politiquement et économiquement du reste de l'Italie et des influences externes malgré les dominations et les invasions étrangères qui s'y sont succédé.

Pour la population contrainte à se réfugier dans les collines, la vie consistait en un art de s'arranger pour devenir autosuffisant et pour assronter « la nature ingrate et le

**CHARTERS** 

à partir de

à partir de

**NEW-YORK** 

2 990 F A/R

CANADA

MONTRÉAL

AIRCOM SETT

93, rue de Moncoau, 75008 paris

tel.: 522.86.46

3150 F A/R

sort adverse » (Giustinio Fortunato). Chaque village autonome devait créer une organisation et un système de vie propre dont la règle était de se désendre et de survivre avec pour uniques formes d'activité l'agriculture et l'artisanat.

Aujourd'hui encore, de nombreux villages sont restés en dehors de la contamination de la société de consommation, gardant des activités traditionnelles, non par goût du folklore ou pour satisfaire la recherche curieuse des touristes mais par attachement à la tradition la plus antique et à la nature. Cet isolement, qui a maintenu les populations dans un état de pauvreté avec des conditions de vie assez précaires, constitue une richesse pour le visiteur, qui peut encore découvrir des usages transmis comme des secrets, des trousseaux riches travaillés avec des matières nobles, des objets de terre cuite chargés de sentiments et de croyances. Ainsi l'artisanat se présente comme la survivance d'activités fondamentales et l'expression la plus directe de la culture de la Calabre et de son

#### Eloigner te « mauvais œil »

Au musée de Palmi sont exposés les objets les plus représentatifs de l'artisanat calabrais. Ceux-ci n'ont pas seulement une valeur utilitaire. Au-delà de leur fonction, ils sont chargés de sentiments, de passions, de haine ou d'amour, et de caractéristiques variées qui manifestent la santaisie des artisans.

La production la plus importante et la plus significative est la céramique de Seminara. On y trouve l'explosion de la culture paysanne greffée sur l'antique civilisation grecque et le christianisme, mais surtout conditionnée par la domination espagaole.

En esset, un trait propre à la population isolée, sans un gouvernement fort sur lequel s'appuyer pour défendre ses droits, oppri-

mée et exploitée par les nobles propriétaires de tous biens et possesseurs de tous droits, est de croire que le destin est sait de forces positives et négatives et qu'il existe pour diriger ces forces des objets et des rites capables de l'orienter. Toutes les céramiques témoignent de ces superstitions.

Les masques expriment l'horrible et le grotesque, dont la fonction était de tenir éloignés les esprits du mai qui, dans la logique populaire, se manifestent à travers les personnes envieuses porteuses du « mauvais œil ». Les masques étaient accrochés à l'extérieur et à l'intérieur des maisons, et, pour l'habitant, il était de bon augure de toucher le masque en entrant pour se libérer des forces négatives de l'extérieur et, en sortant, pour s'en protéger.

Autres objets de Seminara, les babbaluti, bouteilles anthropomorphes de grandeurs variées dont les origines antiques trouvent racine dans la culture égyptienne et méditerranéenne en général. Leur caractère particulier pourrait être attribue à la période de la domination espagnole, où l'artisan donna une physionomie plus défiліе à l'objet.

On y trouve la manifestation la plus ingénue de la révolte du peuple et donc de l'artisan contre le pouvoir constitué. Une révolte ironique et cruelle contre l'oppresseur. Ainsi le babbaluto assuma au cours des siècles la physionomie du gendarme espagnol, du sbire bourbon, de l'empereur François-Joseph d'Autriche, du seigneur local et quelquefois de la femme... en cas de désillusion conjugale de l'artisan

#### Arts des bergers

Les bouteilles utilisées comme porte-bonheur étaient généralement placées sur les meubles ou sur les comptoirs des boutiques. sur les toits et les cheminées des maisons. Dans ce cas, elles étaient percées d'un grand trou à la base et d'autres trous en correspondance des yeux, des oreilles, de la bouche et du nez, de telle sorte que la fumée, en sortant, en accentuait l'aspect horrible et gro-

tesque. Un autre art notable répandu dans la province de Reggio est celui des bergers. Sur les bâtons, ustensiles de bois, tabatières,

verres et gourdes abondent les motifs religioux. Sur d'autres objets abondent les signes de l'amour et de la passion. Parmi ces derniers - quenouilles, moules à gâteaux en bois, - les plus caractéristiques et surprenantes sont les baleines de corset qui étaient décorées par les fiancés, bergers ou paysans, durant les longues heures de solitude et offertes aux futures épouses.

L'usage de préparer et d'offrir la baleine de corset à la femme aimée dura de la seconde moitié du dix-huitième siècle jusqu'en 1925. Le bois utilisé était celui d'oranger, le plus flexible. La baleine mesurait de 23 à 30 centimètres de long sur 2 à 3 centimètres de large. Les motifs sculptés. un couple, une semme ou deux oiseaux, des seurs, etc., étaient autant de sujets qui transmettaient un message symbolique dont la signification se retrouve dans la poésie des chants populaires: le soleil, donateur de lumière, de chaleur et de vie, est associé à la ligne masculine, les feuilles et les branches représentent aussi bien l'homme que la femme et peuvent être interprétécs comme symbole de la fécondité; l'oiseau, le plus souvent une colombe, est signe de pureté: le nœud, le lien entre l'homme et la femme.

Les symboles sont répartis sur la surface de la baleine suivant une solution verticale, le premier étant gravé en haut, constituant ainsi pour la femme qui en recevait le don un message. Les objets des pasteurs étaient offerts en automne ou au printemps, période qui correspondait au départ ou au retour des bergers vers les pâtu-

Les baleines mettent en relief leur conception de l'amour, contribuant à rendre plus belle la semme, considérée comme objet de plaisir. Pour la femme calabraise, eu effet, il ne s'agissait pas tant d'aimer que d'être aimée et la beauté constituait la meilleure des dots. Sans beauté, pas de

Quant aux autres dons nuptiaux, ils nous informent sur le rôle de la femme dans la société paysanne. Les semmes étaient les compagnes auxquelles on confiait quelques travaux extra-familiaux

et l'exclusivité de la charge domestique. Chaque don représentait le signe d'un accord, d'un engagement à se marier et à assumer des tâches déterminées par la nature même de l'objet offert. Offrant les instruments de travail, l'homme dictait ses lois; accepuant le don, la femme acceptait le message et en même temps sa participation aux travaux. Le plantoir, par exemple, signifiait qu'elle irait vivre à la campagne et travaillerait dans les champs; la quenouille, qu'elle filerait la laine; la navette, qu'elle se consacrerait au métier à tisser; les moules à gateaux, qu'elle serait au service de la famille.

#### Fête de la Madone

De nos jours, la Calabre offre un visage différent aux visiteurs. Depuis le tremblement de terre du début du siècle et l'extension des voies de communications, une partie des habitants, dans un mouvement de descente vers la mer. ont abandonné les villages pour se regrouper dans les villes, qui nous choquent avec leurs quartiers modernes hostiles. Mais à l'intérieur de ceux-ci les traditions survivent et se manifestent d'une façon exubérante au moment des

Reggio-di-Calabria, quand l'été se termine, la récolte des fruits est finie, et c'est le moment où l'on rassemble les planches de bois qui servent à préparer d'étranges foyers. Dans les quartiers les plus modernes de la ville, on rencontre au coin des rues le spectacle surprenant des marmites qui bouillent jour après jour pour préparer le jus de tomate pour toute une année, et, au soleil sur les balcons, sèchent sur de grands plateaux d'osier les tomates salées.

C'est aussi la période où à Reggio se prépare la traditionnelle sête de la Madone, qui a lieu début septembre. Des dizaines et des dizaines de forains installent leurs tréteaux le long de la promenade où ils ont étalé leurs marchandises. Se côtoient les vanneries; made in China; les traditionnels paniers d'osier de la

vie paysanne; à côté des reproductions napolitaines des statues de bronze du musée, les objets des artisans des environs, ser sorgé, terre cuite, couvertures, nappes brodées comme les gâteaux de miel en forme d'animaux ou de femmes qui reproduisent éternellement les lignes traditionnelles byzantines. Pour les habitants de Reggio et de la province, c'est la

Pendant une semaine, on assiste à la messe dans des églises dont l'office est diffusé par hautparleur pour ceux qui, assis dehors sur les banes de la place, n'ont pu pénétrer dans l'église. Sur la même place, les tréteaux, la scène, sont dressés, et l'on joue ensuite la tarentelle au son des cornemuses et des accordéons. Les vieux sont assis, les enfants dansent, les autres sont debout, chantant jusque tard dans la nuit. Les semmes dans les maisons s'activent au mênage pour nettoyer à fond la maison et à la cuisine pour préparer les tomates et aubergines farcies de mie de pain, d'huile d'olive, ail et basilic, la pâte fraîche et les gâteaux réservés aux jours de fête.

Tout sera prêt finalement pour accueillir parents et amis, pour qui la fête est l'occasion de descendre des villages alentour afin d'acheter les ustensiles nécessaires au travail, les produits et le linge de maison, la vaisselle, sans oublier les jouets pour les enfants. Puis viendra la procession de la Madone, qui défilera dans les rues de la ville et qui sera portée en courant au moment le plus important au milieu des chants religieux, des fansares et des seux d'artifice. Le religieux se mêle au profanc.

Pour quelques jours les Calabrais abandonnent le travail. la maison, se libèrent des peines, de la fatigue, du rythme et des contraintes de la vie moderne pour faire revivre, pleines de contradictions, les traditions et les valeurs qui étaient les leurs et dans lesquelles ils se plongent avec bonheur.

ODILE RIBAUCOURT.





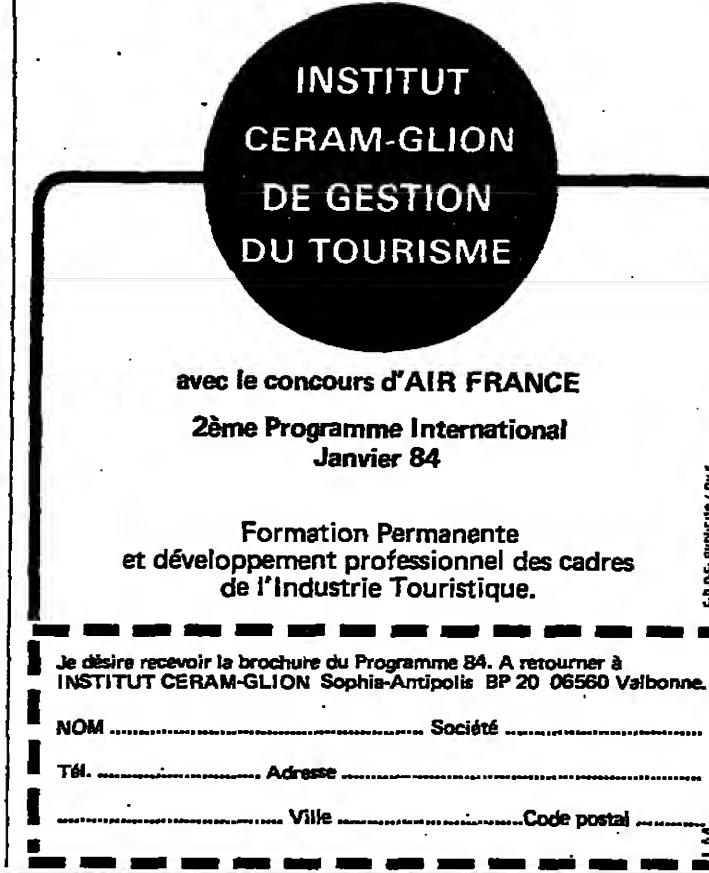

PanAm. L'échappée belle à New-York

avec Pan Am. Envolez-vous pour la ville visiterez la terrasse panoramique d'un la plus fascinante du monde, de Paris-Orly, gratte-ciel ainsi que le célèbre grand magadans un luxueux 747 Pan Am. Pendant sin Macy's avec un guide en français. 4 jours et 3 nuits, New York est à vous, hôtel compris.

Mais si vous voulez vivre New York de plus près encore, Vacances Fabuleuses' vous propose en option le forfait Les Lu-mières de Broadway": vous serez invité à prendre un cocktail dans un grand restaurant de Manhattan, vous assisterez à un

Partez à la découverte de New York prestigieux spectacle de Broadway, vous

"Vacances Fabuleuses": découvrez le nouveau monde en toute liberté pour 4885 F\* par personne.

Renseignements of information: I, rue Scribe, 75009 Paris, tél. 266.41.76 et dans toutes les Agences de voyages.

\* prix pour logement en chambre double. Pan Am. L'Expérience Avion.

4 JOURS ET 3 NUITS A NEW-YORK: de visites compris

#### Cyclotourisme

#### Un « grand tour » en Haute-Loire

ristes et contribuer ainsi à la (ré)animation de la vie locale quand on ne possède ni bord de mer, ni lacs prestigieux, ni stations thermales mondialement réputées, ni col à 3 000 mètres? Les responsables du tourisme du département de la Haute-Loire ont sûrement dû se poser ainsi le problème avant de trouver une voie originale Parmi les solutions adoptées

figure la création, en 1979, d'un Comité départemental de la randonnée regroupant toutes les parties prenantes aux diverses formes de promenade sportive : commissaire de la République, jeunesse et sports, Office national des forêts, élus, clubs, responsables du tourisme, etc. Un jeune animateur, Christian Bertholet, assisté d'un secrétaire, s'attela alors à une tâche passionnante et toute nouvelle : repérer des itinéraires pour cyclo-touristes, randonneurs pédestres, cavaliers et skieurs de fond, en baliser certains éditer des topo-guides, dénicher des gîtes d'étape, promouvoir cet énorme travail à l'intérieur du département puis dans l'ensemble de la France.

Pour les randonneurs et les randonneuses cyclistes, cela donne deux remarquables brochures sur les promenades et randonnées en Haute-Loire: De part et d'autre du Haut-Allier. Entre vallée de la Loire et monts du Vivarais. Et une troisième est envisagée : Le Livradois avec les secteurs de La Chaise-Dieu, Saint-Paulien, Retournac, Craponnesur-Arzon, Bas-en-Basset, Aurec, Saint-Bonnet-le-Château.

Premières du genre en France à se révéler aussi complètes et détaillées, ces brochures proposent, outre un préambule quasiment poétique, des conseils techniques à l'intention des néophytes de la bicyclette, les descriptifs des vingt circuits étudiés et reconnus, avec pour chacun un croquis en trois couleurs, les altitudes minimale et maximale, les pentes ascendantes cumulées, le lien de départ conseillé. Une carte d'assemblage de ces vingt circuits variant entre 16 et 82 kilomètres permet de mieux se situer dans ce Massif Central qui, pour plus d'un parmi nous,

reste un inconnu. En outre, un repère en rouge permet de découvrir le « grand tour ». En effet, à l'intention des « grands randonneurs » et « cyclo-sportifs » en mai de performances, les vingt circuits sont insérés à l'intérieur du puzzle dont les contours forment un loin, au nord, le contraste apparais-

itinéraire de 226 kilomètres et 3 753 mètres de pentes ascendantes cumulées pour la première brochure citée, et 187 kilomètres avec 2 173 mètres pour la seconde. Christian Bertholet est allé reconnaître ces tours de façon si précise qu'il paraît en mesure de nous les proposer à la carte en deux, trois, quatre ou cinq étapes, au choix selon l'entraînement de chacun. Toutes les années, à partir du la mai, le comité départemental de la randonnée édite même une feuille d'information spécifique au « grand tour », avec mise à jour du tracé dans la mesure où les routes subissent des réaménage-

#### Héroïque bataille

A seule fin de ne pas pédaler idiot, Christian Bertholet est allé jusqu'à inclure un répertoire permetiant de découvrir au mieux la région concernée avec des éléments d'histoire locale, l'art roman (les iglises en particulier), la géologie... histoire récente y figure en bonne et heureuse place. Ainsi le Mont-Mouchet, à 1 496 mètres, cadre en 1944 d'une hérolque bataille entre dix mille maquisards et un ennemi nfiniment supérieur en nombre et

en matériel. De même, le viaduc de la Recoumène, sur la vallée de la Colence, dont la particularité est de n'avoir iamais été mis en service : une véritable « voie ferrée électorale » fut mise en chantier entre les deux guerres à la demande du ministre des transports de l'époque, originaire du coin ; on déclassa ce magnifique ouvrage d'art et la ligne à une époque où le train était pourtant roi, une référence!

L'action de Christian Bertholet appuyée par les clubs cyclo-touristes locaux, aura justement pour mérite. non seulement de porter à la connaissance des randonneurs des grandes villes des curiosités oubliées ou ignorées, mais aussi de démystifier toute une région : non, la Haute-Loire ne constitue pas une forteresse sauvage et inaccessible au grand public des pédaleurs! D'ailleurs, plaide Christian Bertholet. - nous proposons aussi des itinéraires de tous ordres, certains faciles et pratiquement plats pour le tourisme familiai ».

Et quelle variété de climats Pédales aux pieds, partant du Puy vers le sud et l'Ardèche voisine. le guide dans le sens des aiguilles d'une soleil et la végétation arboraient B.P. 321, 43011 Le Puy Cedex, tél. montre, s'assemblant comme un pour nous un petit air de Midi; plus (71) 09-24-12, envoi contre 22 F +

sait saisissant dès le changement de versant. Et si, malgré les topoguides, vous hésitiez à vous « perdre » dans l'arrière-pays, Christian Bertholet et son équipe étudieraient 'ensemble de votre séjour à la demande avec itinéraires, hébergement en gîtes ou en petites auberges où la traditionnelle charcuterie de la Haute-Loire fait honneur à sa répu-

En cette fin de saison, le Comité départemental de la randonnée propose aussi un dépliant sur le ski de fond et de randonnée avec présentation des soyers du département, des pistes et des randonnées hors piste. En 1984, on poussera le zèle jusqu'à proposer des fiches de randonnée en ... raquettes à neige (pour les nonskieurs) dans les communes où il n'existe ni fover de ski ni piste balisée. De quoi occuper fort sportivement les citadins pédaleurs à la mauvaise saison > ....

MICHEL DELORE.

### HEBERGEMENT

Comité départemental de tourisme, Hôtel du département, B.P. 321, 5, place Michelet, 43011 La Pny Cedex, tél. (71) 09-26-05 (réclamer les brochures : Gites ruraux de France-Haute-Loire et Vacances en Haute-Loire, avec hôtels, villages de vacances, terrains de campage, emplacements de campage à la ferme), documents actualisés chaque amée.

 Routes nationales 88 Saint-Etienne - Le Puy et 102 Clermont-Ferrand — Le Puy.

ACCES

- Gares S.N.C.F. de : Le Puy Brioude, Retournac, Arlanc, Langeac, Paulhaguet, Monistrol, Saint-Georges-d'Aurac. LOCATION DE VÉLOS

- Gares S.N.C.F. de Brioude et - Vélocistes au Chambon-sur-Lignon, Fay-sur-Lignon, Saint-Julien-Chapteuil.

- Foyer du Lisieux à Laussonne. LG.N. au I/100 000 verte nº 50 (Saint-Etienne – Le Puy). RENSEIGNEMENTS COMPLE-

**MENTAIRES** Guides disponibles auprès du Comité départemental de la randonnée, présecture de la Haute-Loire, 6,50 F de port.

#### Congrès des agents de voyages

(Suite de la page 13.)

Un objectif d'où découlait la stratégie à suivre. Résumons-la. Eri 1982, trente millions de Francais sont partis en vacances. Voilà le marché potentiel. Un marché dans lequel les performances des agents de voyages français restent relativement modestes (3) et, en tout cas, très inférieures à celles de nombreux pays volsins. Qui plus est, en 1983, cette pénétration, délà insuffisante, s'est encore affaiblie.

Cette chute, estimée à près de 10 %, qui représente environ trois cent mille clients, s'explique, certes, par la contrôle des changes et la stagnation ou la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi par une offre très diversifiée dans la domaine des loisirs, c'està-dire, dans une conjoncture difficile, par une concurrence acharnée pour obtenir une part du budget loisirs des Français. Trois causes auxquelles s'en ajoute une quatrième : l'image imprécise et confuse, voire négative, des agences de voyages, souvent accusées d'être « plus chères ». D'où la cempagne de promotion menée en 1983 sur le thème : « Agences de voyages : le plus court chemin ».

Confrontée à son tour à la crise, la profession, qui compte parmi celles qui dégagent, en movenne, les plus faibles résultats d'exploitation avant impôts (moins de 1 %), doit apprendre aujourd'hui à gérer des taux de croissance plus reduits, à y adapter ses structures, à faire face à la concurrence des autres produits de loisir (hier la télé couleur, aujourd'hui le magnétoscope, demain l'ordinateur domestique) et surtout, dans un premier temps, à reconquérir la part du marché perdue cette année.

D'où, enfin, le décision de renouveler, en 1984, une campagne de promotion et de publicité destinée à sensibiliser le public sur la rôla des agances de voyages. Cible principale: ceux qui ne s'adressent pas à ces dernières plus per ignorance des services et des prix pratiqués que par volonté délibérée de se débrouiller seuls.

Pour ce faire, l'accent sera mis sur une véritable information du consommateur par le biais de messages plus explicatifs et plus buer à créer, dans le public; le

AIRCOM SETI

93, rue de Monceau, 75008 paris

Venez vivre l'expérience unique du plus beau désert

du monde, avec les Toua-

regs, le plus souvent à pied, de dunes en canyons,

d'émotions en émotions...

LES AMIS DU SAHARA - 329.06.80

75005 Paris

Yous rêvez de piloter

Vous pouvez voler seul dans...

Ne vous privez plus de ce plaisir

extraordinaire. Commencez par un voi d'initiation. Après, si vous

le cœur vous en dit, inscrivez-vous à l'école de pilotage.

Remeignements: Aérodrome de Fontenay-Trésigny 77619. -Tél. 425-91-45

PHILATELISTES

00000

Dans le numéro de novembre

(88 pages)

**EXCEPTIONNEL:** 

LA GRÈCE A PARIS

Philatélie et Numismatique :

- Histoire du service postal

Les timbres de l'année.

Supplément de 16 pages

en couleurs

Prix exceptionnel: 15 F.

Numismatique.

At Monde ven

rue Mentagne-Sainte-Genevieve

de grands moments

un avion ?

3 mois !

tél : 522.86.48

A partir de

UC A962

SAHARA

« réflexe agence de voyages ». Au total, une campagne radiotélévisée représentant un investissement d'environ 4 millions de francs (soit 1 500 francs par adhérent et par point de vente) et . qui devrait être complétée par deux opérations ponctuelles, associant plus étroitement l'ensemble des agences, deux « temps forts ». L'un cet hiver, sur le thème « Cinquième semaine : les . agences vous proposent de partir moins cher », l'autre, l'été prochain, sur le thème, déjà utilisé l'an dernier, de la « foire aux va-

#### Une vision étriquée

CENCES >.

Autant de movens destinés à répondre à ce qui, désormais, est perçu, per la profession, comme une « impérieuse nécessité » : accroître sa pénétration sur le marché des voyages. Une volonté qui va de pair avec le désir de « parier résolument sur le progrès et l'avenir », désir illustré, à Cannas, par la place consecrée, dans les débats, à la nécessaire adaptation des entreprises et, particulièrement, à l'informatisation de la profession, un domaine qui illustre cependant le fossé qui existe parfois entre les intentions et la

Ainsi, force est de constater que la misa en place du système informatique Esterei (ensemble spécialisé pour le traitement et la réservation électroniques) aura été pour le moins laborieuse Certes, sept cent soixantedix-sept équipements ont été commandés jusqu'à présent, mais il faudra deux ans pour en achever l'installation, un délai qui risque de condamner les futurs acheteurs à un système qui pourrait être périmé. De plus, certaines agences s'inquiètent d'ores et déià de la multiplicité éventueile des stages de formation requis pour le personnel.

Enfin, si les agences ainsi équipées pourront, via le réseau public de transmission de données Transpac, entrer en relation avec les centres informatiques de réservation des six serveurs fondateurs (4), auxqueis pourraient, en 1984, venir s'ajouter d'autres prestataires de services, tels des loueurs de voitures ou des ront faire de même avec les compagnies aériennes étrangères, fermement & barrées » par Air France, interrogé à ce sujet, le représentant de cette compagnie devait d'ailleurs déclarer à Cannes, avec une franchise aussi rere que brutale : « Ce n'est pas notre intérêt. »

Il est vrai qu'il venait de présenter à l'assistance la vision bien peu exaltante d'un horizon 2000 plutôt tristounet quant aux perspectives offertes au transport aérien. De quoi être invité au repli sur soi, voire au protectionnisme et à une gestion marquée par la prudence. Des propos frileux qui traduisaient cependant une sorte de démission face à une crise que l'on semblait ainsi se contenter de

vouloir gérer. li est significatif que, au-delà des intentions affichées, des objectifs proclamés, des appels à la reconquête, le congrès du SNAV se soit enlisé dans de médiocres débats dès lors qu'il s'est agi de réfléchir sur l'avenir d'un secteur en pleine mutation et, notamment, sur l'adaptation des produits aux nouvelles conditions du marché. Ce faisant, il traduisait, lui aussi, la même incapacité à faire, dans un contexte de crise, preuve d'imagination et d'audace. A croire que les esprits s'étaient, eux aussi, débandés, et que du soulagement éprouvé par les participants ne pouvait sortir

incertairs. Il est vrai que, une fois dissipée la griserie d'une liberté retrouvée, le réalisme reprenait vite ses droits. Après tout, devaient se dire nombre de congressistes en quittant Cannes, si une hirondelle ne fait pas le printemps, la suppression d'un carnet de change n'assure nullement à une profession confrontée à son tour à la crise des lendemains qui chantent.

que la vision étriquée d'un avenir

#### PATRICK FRANCÈS.

(3) On estime à quelque trois millions le nombre de personnes qui en 1982, seraient passées par une agence pour l'achat de voyages à forsait. Un chiffre qui ne tient pas compte des personnes n'y ayant cheté qu'un titre de transport.

(4) Air France, Air Inter, U.T.A., S.N.C.F., Société nationale Corse-Méditerranée et Club Méditerranée, qui, avec le SNAV lui-

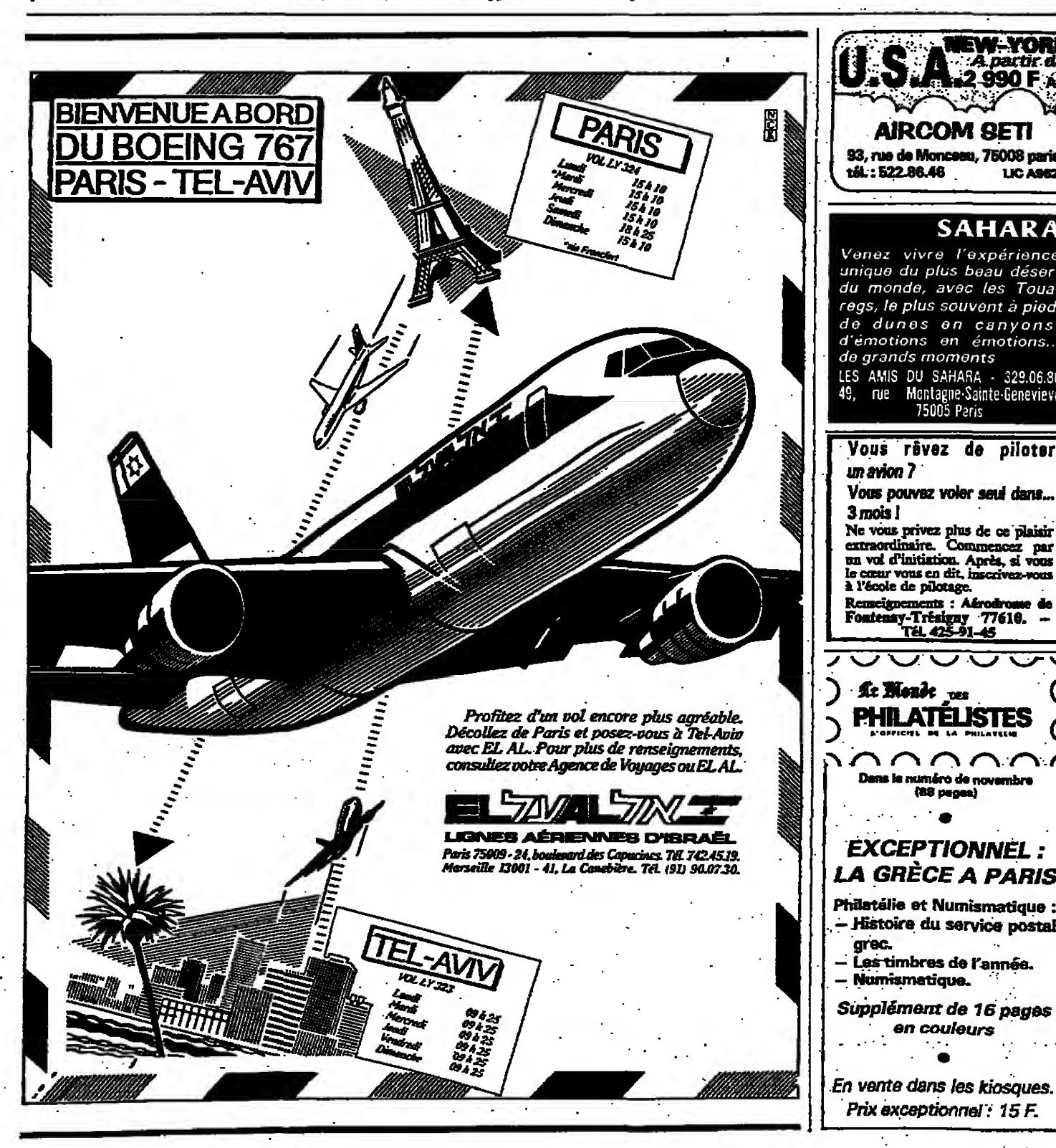

# HOTELS

Campagne

SAINT-JACQUES-DES-BLATS AUVERGNE. Vac. de Noël et d'hiver à l'HOTEL DES TOURISTES \*NN 15580 Saint-Jacques-des-Blats
5 km de Super-Lioran. Pension de 110 F à
130 F T.S.C. Prix hors saison. Tel. (71) 47-05-86.

Côte-d'Azur

**CANNES** Rue des Fauvenes, 06404 CANNES-CEDEX Tél.: (93) 39.63.00 - Télex 470975. Prix spéciaux selon durée du séjour. Proche centre ville, plages et Suquet. Jardin. Piscine. Restaurant. Garage. **06500 MENTON** 

HOTEL CÉLINE-ROSE \*\*NN 57, av. de Sospel, 06500 MENTON Tél. (93) 28-28-38. Chambres tt conf., calmes et ensoleillées. Cuisine familiale. Ascenseur. Jardin. Pens. compl. 83/84, 152 à 172 F T.T.C.

HOTEL DU PARC \*\*\* Tel. (93) 57-66-66. Près mer. Centre Parking. Grand jardin. Cuisine

Dépliant sur demande. Hotel CARLTON \*\*NN B.P. 142 Menton Be mer, ttes chambres, vue mer, bains, douches, w.c., demi-pension. Tel.: (93) 57-74-40.

(Iles Anglo-Normandes) ILE DE JERSEY

Zeste de Côte d'Azor flottant sur le Gull Stream à 20 km des côtes de Normandie. Jersey est un joyeux petit Etat rattaché à la Couronne d'Angleterre. L'automne est une période idéale pour découvrir les charmes de cette ravissante et passionnante Ile: 20 km de long, 10 km de large, 75 000 habitants.

Les immenses plages de sable fin, les hautes falaises plongeant dans la mer si blene, les vieux manoirs, les petits ports de accele vieux manoirs, les petits ports

de pêche, vons appartiement davantage. Les auberges, les pubs paraissent encore plus sympathiques et pittoresques. Dans votre palace de grand luxe ou dans votre petite pension, vous êtes soigné au maximum. Et dans les rues piétonnes de la capitale, Saint-Hélier, un Londres en ministure, le

shopping est toujours roi.

Avec ou sans carnet de change, il est facile de passer plusieurs jours à Jersey. Pour recevoir une documentation en con-

Maison de l'île de Jersey Département F 13, 19 bd Malesherbes .75008 Paris Tel. : 742-93-68. Plus que jamais, l'île de Jersey vous at-tend : c'est le dépaysement, la vraie détente et une qualité de vie particulière.

Montagne

05490 ST-VERAN (Hautes-Alpes) LE VILLARD - Tel.: (92) 45-82-08 Studios + cuisinettes 2 à 6 pers.
Piste, fond. Forfaits plein ski janvier.

38520 BOURG-D'OISANS

**HOTEL OBERLAND \*\*NN** 30 ch., tt conf. (à 20 mn Alpes-d'Huez).
B.P. 18, 38520 BOURG-D'OISANS.
Parc, parking, téléph. direct, cuis. et serv.
soignés. I/2 pension (132 à 140 F), pens.
(182 à 190 F). Tél. (76) 80-24-24.

Provence

**ROUSSILLON - 84220 GORDES** Découvrez le petit hôtel de charme du Luberon. Haut confort, calme, cuisine de femme et de marché. Week-end ou séjour. Piscine dans l'hôtel. Tennis, équitation à

proximité.

MAS DE GARRIGON\*\*\* Roussillon 84220 Gordes. Tél.: (90) 75-63-22. Accuell: Christiane RECH.

84560 MENERBES HOSTELLERIE LE ROI SOLEIL Calme, détente, confort raffiné... de vos vacances en Luberon.

MENERBES - Tél : (90) 72-25-61

Italie-

HOTEL LA FENICE **ET DES ARTISTES** (près du Théâtre la Fenice)

S minutes à pied de la place St-Marc
Atmosphère intime, tout confort.

Prix modérés Réservation: 41-32-333 VENISE Telex: 411150 FENICE 1 Directeur : Dante Apolionio.

Suisse

LEYSIN (Alpes vaudoises) HOTEL LA PAIX Vraies vacances dans chalet suisse authentique. Atout nº 1: enisine et ambiance familiales. Pens. compl. des FF 165. Tél. 19-41/25/34-13-75, CH-1854 Leysin.

CH-3962 MONTANA-CRANS (Valais) Hotel DERBY Tel. 1941/27/413215. Forfait ski 7 jours

demi-pension avec remontées mécaniques des 521 FS (env. 1860 FF), non-skieurs des 378 FS (env. 1 350 FF). Chambres avec bais/douche, w.-c., balcon au sud. Réduction pour enfants. A 100 mètres des remontées.

سنا عن الأصا

Hotel Président à Abano

OU TOURISME

.

J<u>E</u> ....

-- :: > --

----

: **a** : : :

.....

51:00 FIFT -

Zia T. T.

That is a second

T-C1

To series ...

これでいます

All the last of th

NAME OF THE PERSON OF THE PERS

코울::.⁻:

Hême != reine Elizabe

स्य गुण्याच्या अधिकारित

the secretary and installed

THE STORY OF THE SERVICE

the least the test

- १ द्वाद उद्देश १६५ जिल्लाहरू

The second of the second secon

Letter auf walt, und find

11.000 (12.00) 在2.00(数

Committee of the state of the s

The street with the same

The state of the s

were the program in

1. 1. 1. 1. The Contract of

THE PROPERTY OF STATE OF STATE

A CONTRACTOR OF STATES

Land of the first E

net la 250 (2000)

and the second of

of the track and the

The second section is the second

1951年 1272 ANDRES

-- F . R . .

The form of the state of the state of

and the second of the second o

and the state of the state of

general translation of horizon a

The state of the s

.....

eng tatabas s

THE TOP

AUTEUR

d MCAPOR.

ALBERGE MOLTON C.

CHAMPS EL SEES

And the second s

INDEX

Avenue des Ct FIGRA DINKA area El FAUBGURG-M Nr. 12, rue du F

ALRESE DE

-274 SPEC. GARE D L'ENC CPARE EN Telephone (4) (4 LESH

CANTAL F-VILLO 5 -:-: 12 25 123C IS BUT AGEN DAY

Casta tradition

CHEZ FRANCISCO ALT THE STATE OF

\$ 2 - 5 = mates

一位 产业工作 共和党

The Proce States

MYA F 14/8 18

est vrai qu'il venail me ai senter à l'assistance la lision Dies peu exaltante d'un horach 200 - plutôt tristounet quant dut per, pectives offertes au transport de nen. De quoi être in le du len Sur soi, voire au protectionnisme et à une gestion mar par le prodence. Des propositions traduisaient cependen une sone de démission face a une crise que Fon semblait ainsi se contente de

Il est significatif Due dunge des intentions affichies des ch jectifs proclames. des Edpais ale reconquéte. le congres du SNA se soit enlise dans de medioge débats des lors qu'il : 551 89 0 réfléchir sur l'avenur d'un secreu en plaine mutation et. notanment, sur l'adaptation des po duits aux nouvelles ... Whons de marché. Ce faisant i vaduser lui aussi, la même : âbacne a faire, dans un conte to de chica preuve d'imagination : : : sudèté

A croire que .e: esame s'étaient, eux auss: de anges e que du soulagement : -1-14-8 pa les participants re sine que la vision étriquis - de aveng incertain.

Hest vrai que una la dissipe la griserie d'une luminatione le réalisme repres droits. Après rout - 3 en se dire nombre de compressiones es quittant Cannes St. - 50000000 ne fait pas le printe - : é suipression d'un carrer le litere n'assure nullement : 4 57314. sion confronces a similar : la crise des enterains c. chantent.

PATRICK FRANCES.

(3) On estime a secure in en 1982, sertiert agence pour last. It was to fait. Un chitier compte des ter en en en entre acheté qu'an mire de right e (4) Air France in eine UTA, SNCF Marin Ca Corne-Mediterrungs and in the terrande, qui, .... andrive (parts

système Esterna

Montagne

The same of the sa

05490 ST-VER V LE VILLARIA. Saucios + ... Pists, food For-

HOTEL OSES AND OWN 30 ct. 11 ccs. . . . BP 18, 3552 F Part, parking that Mines I Don't

Provence

ROUSSILLON Measures is it Aberta Hand in श्लामाद द्वा चंद्र एक 📑 🕒 ಶಾಜಕ ಚಿತ್ರ 🕮

MAS DE COUPRINO Roussi. .- .-. Įć. Accress: Charles RECH

IOSTELL FREE izline, dalai . E 82. RENERALIS talie

> HOTTL: STATE 27 17 5 (prep. ... កំណាងខ្លាំង 🤃 🔻 Attended to Peter :

Teici -

District Contract uisse

HODEL - TO theatique las.

-1854 Levell 3763 M. C. Hate to be of

52: 35 \_ MDD.Et .

E 26 340 - 1

A Charles

ET DU TOURISME

Hippisme

LA FOLIE DU PRIX DES PUR-SANG

### Même la reine Elizabeth et l'Aga Khan ne peuvent plus suivre les cours « haut de gamme »

ECORD mondial pour un yearling: 10,2 millions de dollars, en juillet à Lexington (Kentucky) pour un poulain par Northern Dancer et My Rupers: 4 600 000 francs - record des yearlings français - en août à Deauville pour Actress, pouliche par Arctic Tern et Glena: 12 millions de dollars pour L'Emigrant, cheval de trois ans, entraîné à Chantilly par Francis Beutin : 40 millions de dollars (32 milliards de centimes) record de tous les temps - en septembre à Londres pour Shareef Dancer...

Peu de mois s'écoulent sans que la chronique hippique ne retentisse du coup de tonnerre de quelque sabuleux nouveau record. Les pur-sang dont les muscles valent jusqu'à trente fois leur poids d'or - font maintenant la - une - du Wall Street Journal, à côté de l'U.S. Steel et de la General Motors. Boom économique justifié? Folie collective?

D'abord, une remarque générale : le phénomène, qui atteint actuellement un paroxysme, a connu d'autres pies: au dix-huitième siècle, le propriétaire d'Eclipse, un des plus celèbres champions de toute l'histoire du turf (vingt et une victoires sur vingt et une courses) repoussa une offre d'achat qui correspondrait aujourd'hui à environ 30 millions de francs, plus une rente viagère de 375 000 francs.

En 1900, Edmond Blanc, fils du fondateur du casino de Monte-Carlo, signa un chèque d'un million de francs-or au duc de Westminster pour Flying Fax, et, en 1919, lors d'une des premières ventes de yearlings de Deauville, le marteau ne tomba que sur une enchère de 151 000 francs-or pour Ksar. Le cheval de course sait partie, depuis longtemps, du superflu immédiatement necessaire, quel que soit son prix, aux nouvelles fortunes.

L'engouement qu'il suscite a eu en France une base économique. Ce

Hôtel Président

à Abano

A l'occasion de son 15 anniversaire,

du 19.11 au 22.12 et du 8.1 au 29.2,

6 applications de boues vous seront

gracieusement offertes par l'bôtel Président.

Pans cette station exceptionnelle considérée comme la plus efficace

d'Europe. l'hôtel Président, situé au centre de la ville, est un lieu de

cures agréable, ouvert tonte l'année, avec taverne, orchestre et deux

Prair en sarrie plus sur les conditions excepteumelles de cette offre.

il runs suffit de rous rensenguer on de reserver à :

Nice: 16. av. de Verdun, 06000 Nice. Tcl. (93) 87.81.69

et dans true les autres barenes CTT en France.

Paris: 3, hd des Capucines, 75002 Paris. Tél. (1) 266.00.90

Toutes les cures à l'hôtel : houes, bains thermaux ozunisés.

grandes piscines thermales, une converte et une en plein air.

inhalations, aérosols, massages, sauna. Solarium, etc.

fut dans les années 1955-1973. On était dans ce qu'on croyait être l'aube d'une civilisation des loisirs. Les courses allaient forcément y occuper une place privilégiée. Age d'or. Les allocations distribuées par les sociétés de courses étaient supérieures à la charge des frais d'entreuen de tous les chevaux à l'entraîne-

Globalement, l'ensemble des propriétaires réalisaient donc un bénéfice, et, en outre, une croissance sans limite paraissait offerte à cette forme d'industrie du spectacle. A cette époque, un bon étalon. l'aoutil de production » en l'occurrence (au propre et an figuré...), pouvait constituer un patrimoine alléchant. D'autant que la fiscalité était celle (agricole) du forfait à l'hectare et que, pour un étalon dont on vendait. par exemple, 300 000 francs de - services - en 1960, on pouvait n'être imposé qu'au taux de 2 ou 3 hectares d'herbages faisant vivre deux vaches.

La roue a complètement tourné. Statistiquement, les propriétaires de chevaux de pur-sang, maintenant, perdent environ 20 000 francs par an et par cheval. Ainsi, en 1981, la moyenne d'allocations, par partant, a été en plat de 39 791 francs et les frais d'entraînement de l'ordre de 60 000 francs (en établissant une moyenne entre Paris et la province). A ce déficit d'exploitation, il faut ajouter la dépréciation du capital investi : un yearling a coûté cette année à Deauville, en moyenne, 132 451 francs, que peu d'acheteurs retrouveront à la sin de la carrière dé course de leurs protégés. Si, par chance, un de ceux-ci fait partie des 2 on 3 % qui valent plus cher au sortir des pistes qu'à l'entrée, sa plusvalue sera soumise à l'impôt du

Non, plus rien ne justifie en France (on en Angleterre, où la situation est comparable) une envolée du prix des pur-sang. Il n'en est pas tout à fait de même aux États-Unis.

Les perspectives de profit direct n'y sont pas plus assurées qu'en France, Par exemple, en Floride, la moyenne d'allocations, par partant, n'est que de 6 000 dollars par an, somme inféricure de quelque 40 % aux frais d'entraînement.

Mais trois facteurs corrigent cette première approche. Le cheval de course est un « refuge fiscal ». Dans certains Etats, le propriétaire pout déduire de ses revenus généraux les déficits de son écurie. Magnifique incitation. Si les chevaux sont mauvais, c'est, en sin de compte, le percepteur qui en sait les stais. S'ils sont bons, c'est presque tout bénéfice puisqu'il n'y a pas d'imposition des plus-values.

#### Nouveau venu

Second facteur « dynamisant » l'économie américaine, à l'inverse de la nôtre, recommence à sécréter de nouveaux riches et par consequent de nouveaux acheteurs potentiels de chevaux de course. Le phénomène est très nettement apparu cette année où, par exemple, un propriétaire de mines de charbon, grand bénéficiaire depuis neuf ans de la hausse du pétrole, et nouveau venu aux courses, A. Paulsen, a payé 2 500 000 dollars (record du monde pour une pouliche) une fille de Northern Dancer, et vient de signer un chèque de 2 millions de dollars pour L'Attravante, gagnante de notre Poule d'essai.

Surtout, un potentiel considérable de développement demeure. Les paris sur les courses ne sont encore autorisés que dans quelques Etats, les principaux étant New-York, la Californie, la Floride, l'Illinois et le Kentucky. Que l'interdit qui frappe par exemple le Texas, pays des prosses fortunes et des esprits aventureux, soit levé, et l'industrie hippique dans son entier sera un bond considérable. Or il est question, périodiquement, de cette levée de l'interdit.

C'est dans cette perspective que, voilà quelques années, le Texan N. B. Hunt créa, aux Etats-Unis, en Europe et en Australie, une écurie qui fut, un temps, la plus prestigieuse du monde, jusqu'à ce que son propriétaire cût entamé sérieusement sa fortune dans un retentissant krach de l'argent métal. Jouer je dé-

40 km nord-ouest de Beauvais.

limite du Pays de Bray, manoir

XVIII<sup>e</sup> siècle – 12 pièces, cadre ancien, très belles écuries et dépendances, colombier, puits, chapelle. Superficie : l'hectare 74.

Prix très intéressant:

750000 F.

Mª GIBON, notaire à AUMALE (76).

TEL: (35) 93.40.05.

ARRADON. Golfe da Morbihan.

Pieds dans l'eau. Belle villa pierres, cheminée, terrasse. Vue superbe.

Serv. PMMO.

TEL (97) 63-28-63.

rue de Berans, 56000 VANNES.

veloppement des courses aux Etats-Unis, et par consequent essayer de s'approprier les meilleurs « outils de production - de l'activité, n'est pas, au plan économique, une absurdité.

C'est la spéculation dans laquelle se sont engagés la plupart des courtiers (propriétaires professionnels) curopéens.

Il faut, pour alimenter les pistes, quarante sois plus de poulinières que étaions (puisque chacun de ceuxci - sert >, annuellement, quarante femelles). On doit donc être, dans la sélection, quarante fois moins exigeant à l'égard des femelles que des mâles. A partir de ces bases, les pouliches ont valu, cette année, à Deauville, pour la première fois, 25 % plus cher que les mâles qui, jusqu'ici, avaient tonjours valu 30 % à 40 % de plus. Calcul évident : faire gagner à ces sutures mères quelque course qui les rende dignes des grands étalons et permette de les vendre d'un demi-million à un million de dollars au Kentucky.

Les prix déments atteints - du moins sur le papier - par les étalons de tête relèvent d'autres processus. Le principal de ceux-ci tient à la concentration du marché « haut de gamme - (comme on dirait pour des chevaux-vapeur) entre les mains de quatre ou cinq propriétaires.

#### Crottin de luxe

Ces hypercapitalistes du crottin. de luxe sont : l'armateur grec Stavros Niarchos, soixante-quatorze ans, beau-frère de feu Aristote Onassis, en partie fixé en France où il a racheté le principal baras de Marcel Boussac; Robert Sangster, organisateur de paris sur le football en Angleterre, gérant d'un « syndicat » américain dont on ne sait rien. sinon qu'il dispose de movens énormes, et que son assise territoriale se situe en Irlande, où l'entraîneur Vincent O'Brien est son ser de lance; les quatre frères Al Maktonm, fils de l'émir de Dubal, fixés (hippiquement parlant) en Angleterre; l'association N.B. Hunt (qui garde de beaux restes); Bruce Mac

Nali, un numismate. Les noms d'Elizabeth II, de l'Aga Khan, de l'éleveur canadien Taylor viennent évidemment sous la plume. Mais en fait, au plan commercial, ils

JUAN-LES-PINS

100 m de la mer, très belle villa, 4 grandes pièces, grande cuisine, grandes sulles de bains. Garage 2 voitures, 250 m de jargin + petit 2 pièces tout confort. 1 600 000 F. Tél. : (93) 39-02-08.

LE CANNET (Alpes-Marit.)

2 pces, entier. ref. à neuf, 48 m² + balcon

plein sud. Parking + cave. 300 000 F. Tél. (93) 39-02-08

LA BAULE - Front de mer.

Très bel F4, 80 m. Parfait état.

Prix 858 600 F + frais.

Serv. IMMO,

7, rue de Bermis, 56000 VANNES.

Tel. (97) 63-28-63.

ne comptent plus : ils sont devenus des . petits .

Parfois, les super-grands s'opposent. Ce genre de rivalité rend compte, classiquement, de l'envol de certains prix. Par exemple, ce fut l'intérêt simultané et presque également enthousiaste du syndicat Sangster et de Mohammed Al Maktoum qui, à Lexington, fit monter les enchères jusqu'à 10,2 millions de dollars pour le poulain par Northern Dancer et My Pupers.

#### Entente tacite

Mais, le plus souvent, une entente tacite (ou explicite comme à propos de Caerleon, vainqueur de notre Prix du Jockey Club 1983, qui est copropriété de Stavros Niarchos et du syndicat Sangster) s'établit entre les rivaux. Par une aberration économique qui n'est qu'apparente, les prix. alors, s'envolent également.

Ici, une précision technique. Il n'est pas possible à une écurie de vivie en circuit sermé, on pourrait dire : de mettre tous ses œufs dans le même panier. Une telle politique aboutirait rapidement à une consanguinité excessive, voire à la ruine, si, d'aventure, on saisait consiance. comme étalon, à un champion « maison » qui se révélerait piètre reproducteur (cas assez fréquent). Une bonne gestion hippique suppose un brassage, évidemment à un niveau de qualité homogène si possi-

S

1);

-ત્રાં,

-:בק

:) :

₹0-

i.C.

14°

127. 128-

152-

1:

021

Ш.,

₹85-

ÓΙ;

?5-

i.C. \$\*

3);

113-

3);

dio.

ilė

26-

NE 14

**321** 

14-M.

Voilà donc les super-grands conduits à échanger leurs pions, à prendre réciproquement des participations dans leurs intérêts. Mais quelques demandes extérieures à leur « club » peuvent s'exprimer. Il faut donc attribuer une valeur - même théorique - aux pions. On la fixe au plus haut : 10, 20, 30 millions de dollars... Peu importe puisque, sauf le cas de queignes acheteurs extérieurs (avec lesquels on conclut éventuellement des arrangements), il s'agit d'échanges, non d'apports d'argent frais. La barre étant ainsi fixée au plus haut, il faut, de temps en temps, justifier son niveau. On rachète également au plus haut quelques fils ou filles de l'étalon vedette. La encore, peu importe : on s'achète à soi-même.

A ce mécanisme s'ajonte un autre, bien connu des grands collectionneurs : une pièce unique, ou quasi unique, vaut le prix qu'on lui attribue si on n'est pas pressé de la vendre. Ainsi, pour Shareef Dancer. Un cheval vaux bien quelques barils de pétrole. Or le prix que le prince héritier de Dubas a sixé pour son cheval représente juste une demijournée de production des puits de pétrole de l'Emirat.

LOUIS DÉNIEL.

# L'Afrique du Sud.

l'Afrique.

De prime abord, c'est en Afrique puisque c'est la pointe Sud du continent

Mais ce n'est pas tout. Comme au coeur de l'Afrique, on y trouve de vastes réserves d'animaux sauvages. Des plaines infinies bornées de montagnes grandioses.

Des déserts, des savanes arides cotoyant de vertes forêts. Des hivers doux un ciel toujours bleu. Une multitude de tribus, de

coultures, de cultures différentes. Une nature absolument vierge. L'Afrique du Sud, c'est l'âme de l'Afrique.

Sauvage. Sensuelle. Somptueuse. Comme elle.

#### Et ce n'est pas l'Afrique.

En 1652, les Hollandais amvèrent, Avec leur architecture. Puis les Anglais. Avec leurs traditions. Les Allemands, avec leur culture. Les Français, quant à eux, apportèrent l'art du vin. Une civilisation aux multiples facettes

était née. En 1871, des diamants furent découverts à Kimberley. Quinze ans plus tard, de l'or à Johannesburg. Avec les chercheurs de fortune, fleurit cette ambiance de prospérité qui est l'un des

charmes du pays. Maintenant, fermez les veux et imaginez. Le Cap. Des plages dorées bordées d'un océan de fleurs rares, de toutes sortes et de toutes les couleurs. Une ville dont les fondations sont l'or. Avec ses luxueuses boutiques de mode, enfer des hommes d'affaires

voyageant avec leurs femmes. Une population cosmopolite. Tout un monde de traditions linguistiques et culturelles.

Tout un monde rassemblé dans un pays. Unique. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud.

| Unn                                                                                                                                                                            | nonde en un seul pays. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Demandez le Recueil des Voyages en Afrique et une documentation generale. Office du Tourisme Sud-Africam, 9, Bld. de la Madeleine, 7500 i Paris. Tel: 261 82 30; Téleic 230090 | e du Sud               |

|                                                                                                                                            | 10657 Le N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                            |            |
| Adresse:                                                                                                                                   |            |
| Nom:                                                                                                                                       |            |
| et une documentation générale. Office du Tourisme Sud-African, 9, Bld. de la Madeleine, 7500 l Paris. Salour Tél: 261 82 30; Télet: 230090 |            |

(Publicité)

RÉSIDENCES

Campagne · Mer · Montagné

### INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

AUTEUIL AUBERGE MOUTON BLANC, 40, r. d'Auteuil, 288-02-21. Cadre agréable. Spécialités poissons. Fermé mardi soir

**BAC-MONTALEMBERT** TAN DINH, 60, rue de Verneuil, 7. 544-04-84. Restaurant vietnamien. PRIX MARCO POLO 1979. 600 Grands Crus, dont 160 Pomerols. Service assuré jusqu'à 23 h 15. F/dimanche.

et mercredi. Ouvert dimanche.

**BATIGNOLLES - ROME** EL PICADOR, 80, bd des Batignolles 387-28-87. Fermé lundi, mardi.

Spc. espagnole, franc., Paëlia, Zar-zuella. F. hundi, mardi. CHAMPS-ÉLYSÉES

RELAIS BELLMAN, 37, r. Franç.-1 723-54-42. Jusq. 22 h 30. Cadre élég. INDRA, 10, r. Cdt-Rivière. F. dim. 359-46-40. Spécialités indiennes. CHEZ DIEP, 22, rue de Ponthieu, 256-23-96. Nouvelles spécialités thallandaises dans le quartier. Gastronomie chinoise, vietnamienne.

F/sam. midi. 3 LIMOUSINS, 8, rue Berri, 8c, 562-35-97. T.L.J. GDE CARTE DES VIANDE DE BŒUF. P.M.R. 185-215 F s.c. Menu 130 F s.n.c.

Avenue des Champs-Elysées Nº 142. COPENHAGUE. 1" Stage FLORA DANICA, sur son agréable jardin. ELY. 20-41.

**FAUBOURG-MONTMARTRE** Nº 12, rue du Fg-Montmartre AUBERGE DE RIQUEWIHR. 770-62-39. SPEC. ALSACIENNES. BANC D'HUTTRES.

**GARE DE LYON** L'ESCAPADE EN TOURAINE, 24, r. Traversière. 343-14-96. Spéc. F. dim.

LES HALLES CAVEAU F .- VILLON, 64, r. Arbro-Sec, 236-10-92. Ses caves du XVe. Fermé dimanche et landi. P.M.R. 150 F. LE POTAGER DES HALLES, 15, rue du Cygne, 1-, 296-83-30. Décor 1930. Cuisine traditionnelle. Ouvert de 12 h

**INVALIDES** 

CHEZ FRANÇOISE, Aérogare des Invalides, 551-87-20 et 705-49-03. Menu à 90 F et grands crus de Bordeaux en carafe. Parking privé. Entrée face au nº 2. mo Faber. Ouvert le dimanche midi. F/dim. soir et lundi.

INVALIDES-**LA TOUR-MAUBOURG** 

AU JARDIN DE MONACO, 8, rue Malar, 7º. F/sam., dim. 705-94-27. POISSONS, GRILLADES, GIBIERS. P.M.R. 100 F.

MAUBERT-MUTUALITÉ RAFFATIN ET HONORINE, 16, bd St-Germain. 354-22-21. F. D., L. midi.

3 salles. Pianiste t. L srs. Elégance, 8, r. Descartes. Ouv. T.L.J.: 326-39-08 et 75-50. Ogvert le dimanche.

à 2 h du matio. Bar américain.

LE VILLARS PALACE, M. Taillois propose ses spéc. : POISSONS, CO-QUILLAGES, banc d'HUITRES,

**MONTPARNASSE** 

LA CLOSERIE DES LILAS, 171, bd du Montparnasse, 326-70-50 et 354-21-68. Souper après minuit. Au piano: Y. MEYER. Tous les jours.

**MONTAGNE STE-GENEVIÈVE** 

**OPÉRA** VISHNOU, 21, r. Daunon. 297-56-54. F. dim. Spécialités indiennes.

ORDENER

CHEZ TOI OU CHEZ MOL 8, me Marché-Ordener. 229-58-24. Ouv. Ll.j.

**PICPUS** LA PALETTE, 307-46-27. 86, bd de Piepus - Spēc. poissons F/sam. midi, dim.

PLACE CLICHY

Rue de Clichy (près du Casino de Paris)

Nº 41, REST. DU CASINO. 280-34-62. DINERS AVANT SPECTACLES. Cuisine traditionnelle. Formé sam. dim. WEPLER, 14, place Clichy, 522-53-29 Son banc d'huîtres, ses poissons.

PLACE DU PALAIS-ROYAL

JARDIN DU LOUVRE, 2, pl. du Palais-Royal - 261-16-00. Voiturier.

Nº 9 DESSIRIER, maître écailler.

Jusqu'à 1 h du matin, 227-82-14, T.1.j.

HUITRES-CRUSTACES-POISSONS.

Déj. Dîn. Soupers jusqu'à 0 h 30. Fête permanente et cuisine légère, **PLACE PEREIRE** 

LE SAINT-SIMON, 116, bd Pereire, 380-88-68. F. dim. Ses spécialités de poissons. Messa à 110 Fanc.

PORTE D'ORLÉANS LE FRIANT, 40, r. Friant, 539-59-98. Fermé dim. Spéc: Périgord. Poissons.

PORTE SAINT-CLOUD LE CORSAIRE, 1, bd Exelmans, 525-53-25. Fermé dim. Ouv. sam. Carte et spécialités. Menu 72 Fs.c. - Une formule qui vous enchantera. -Le restaurant de XVIº.

RÉPUBLIQUE - BASTILLE LE REPAIRE DE CARTOUCHE 700-25-86 - 8, bd Filles-du-Calvaire, 11c. Fermé le dimanche.

RICHELIEU-DROUOT AU PETTI RICHE, 25, r. Le Peletier, 770-68-68 et 770-86-50. Son étonnant MENU à 100 F. service compris. Salong. Décor 1880. Vins du Val de Loire. F/dim.

SAINT-AUGUSTIN LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne, 522-23-62. Cassonlet 65 F. Confit 65 F.

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS LA FOUX, 2, rue Clément (64). F. dim. 325-77-66. Alex aux fourseaux,

PETITE CHAISE, 36, rue de Grenelle. 222-13-35. Menu 73 F. Ouvert L L j.

ST-GERMAIN-ST-MICHEL ALSACE A PARIS, 326-89-36. 9, pl St-André-des-Arts, 6. T.L.J., grillades, choucroute, poissons. SALONS. Dé-

gustation d'huîtres et coquillages. SAINT-MICHEL

LAPÉROUSE, 51, q. des Gds-Augustins, 326-68-04 - 326-90-14. Menu dégust 240 F s.n.c. Carte prix fixe 190 F vin et s.c. Grande carte.

SAINT-PHILIPPE-DU-ROULE-CHAMPS-ÉLYSÉES

LES 3 MOUTONS, 63, av. Fr.-Roosevelt, 225-26-95. T.L.J. AGNEAU ET BŒUF. P.M.R. 192 F. 212 Fs.c. Menu 150 Fs.c.

> **Environs** de Paris

**BOIS DE BOULOGNE** 

VIEUX GALION, 4º 61. LON 26-10. • Une table raffinée à bord d'un navire du XIXº siècle · Réceptions · Cockrails · Séminaires · Présentations. Parking.

#### Plaisirs de la table

#### **Notes douces**

Les temps difficiles et les prix doux ne vont pas sorcément de pair. Et lorsque l'on voit les additions effarantes des wine-bars, ou les pourritures passe-partout de la «néfaste-food», on peut bien saluer les petits prix des modestes et discrètes maisons du quotidien.

Ainsi au Momana (16, rue du Boccador, tel.: 20-96-38), où Janine Gaulon, aux déjeuners, propose, après quelques entrées pas trop coûteuses, un on deux plats du jour qui font l'affaire des familiers du quartier. Un simple sandwich à son bar a plus de mérites que tous les «repas dans un pain rond»!

Un peu plus bas et de l'antre côté des «Champs», le Quick Mermoz (28, rue Jean-Mermoz, tél.: 225-36-06) fait aussi le plein aux déjeuners. Des entrées à 13 F, des grillades entre 29 et 33 F (et d'excellentes viandes des Boucheries nivernaises au demeurant!), accompagnées d'excellentes frites. Le vin du patron, un bourgogne déclassé, est à 32 F la bouteille. Et, sur commande, le soir, Jean-Paul et Francoise ouvrent pour de petits repas.

Sur la rive gauche, la gentille Bouffe (35, rue de Verneuil, tél. : 261-03-22) fait aussi le plein des initiés, avec ses hors-d'œuvre (11 à 14 F et, même, l'œuf dur mayonnaise est à 7 F), ses plats (brochettes, mais aussi l'escalope à la serbe (32 F) et le jambon à l'hawaiienne (28 F), des fromages de 7 à 10 F (le gorgonzola, excellent - le patron est italien!) et des desserts (figues fraîches à la crème anglaise à 15 F). Le pichet «maison» (16 F) amène ainsi des additions avoisinant les 80 F. dans un cadre amusant et avec un service tout d'amabilité. Le soir, on peut s'attarder à La Bouffe.

Un degré au-dessus, et surtout le soir, vous noterez Le Ruban bleu

rue d'Argenteuil, tél.: 261-47-53). L'avenue de l'Opéra est à deux pas (avec son parking), et c'est la tranquillité provinciale que nous offre cette petite salle coquette (bleue, bien sûr !), illuminée du sourire de Diane, la patronne. Entrées à prix doux, plats du jour intéressants et, que ce soit la côte à l'os Baltard, le T-bone steak ou l'ongiet à l'échalote, de bonnes viandes. De la sole au confit de canard avec un petit bordeaux honnête, le château-simon. un rouge de la région de Barsac.

Et enfin, Le Volant. Une enseigne pareille indique un homme de moto et d'auto, et le nom de Georges Houel le confirme. C'est aussi un homme de goût et connaissant la viande. Dans sa petite maison (13, rue Béatrix-Dussane, tél.: 575-27-67) du quinzième arrondissement. Houel propose les entrées (de 16 à 24 F, des poireaux vinaigrette aux harenes de la Baltique), un poisson (sole meunière) et des viandes grillées ou mitonnées, comme son bourguignon (42 F). Fromages bien choisis, desserts maison (18 à 22 F), prix nets et un côtes-du-ventoux à 36 F.

Quand je vous aurai rappelé Le Petit Tonneau (20, rue Surcouf, tél.: 705-09-01) et la douce cuisine de Ginette Boyer, son potage du jour (12 F), sa frisée aux lardons ou sa tourte campagnarde (18 F), ses plats mitonnés (à moins de 50 F) et ses bons desserts, dont une tarte normande flambée, ou son sorbet pommes vertes arrosé de calvados (elle est normande, bien sûr!), nous aurons là une première liste de bonnes maisons à petits prix, un éventail de bonnes cuisines sages...

De styles différents, certes, mais de même volonté de respect, à la fois, de la cuisine et du client.

LA REYNDERE.

le Château de Coatguelen (à Piehèdel. Côtes-du-Nord, tél. 23-31-24). Pas étonnant, le chef en est Louis La Roy, qui se distinguait à Lannion il y a queiques années. Le restaurant Arène (à Orange, 30, rue Victor-Hugo, tél. 51-67-90), où le jeune Alain Biles propose un excellent menu à 100 francs net, fromage ET dessert, vin compris.

Nouvelles de la Côte : le Croquant, l'excellent restaurant cannois 18. boulevard Jean-Hibert, tél. 39-39-79) a - et cala témoigne pour l'ensemble de la restauration sur la Côte d'Azur - vu son chiffre d'affaires baisser de 20 % en juillet, et si septembre et début octobre ont

#### **BORDEAUX JAPONAIS**

Avant goûtê an whisky japonals (imbuvable!), j'ai d'abord été fort inquiet à l'annonce d'un bordeaux de même toumeau. Renseignements pris, Il s'agit d'un château de Bordelais acheté par les Japonais. Pourquoi pas? Les Américains sout déjà propriétaires dans ce viguoble, et non des moindres crus (ou amonce aussi que la famille Dillos, possédant Haut-Brion, vient d'acquerir la mission Haut-

Cette fois, il s'agit d'un troisième cru classé de Saint-Julien, le chitean-lagrange, acheté par Sun-

Ce me serait qu'un début. On conseille pourtant aux acheteurs étrangers de se mélier : les châteaux se multiplieut en Bordelais... même s'ils ne sont pas des chiltenux, même si les vius n'out nos été élevés avec les « soins attentifs de personnel du château », comme semble l'exiger une jurispradence. Le ministère de la consommation fera-t-il respecter la loi de 1973 et sakrera-t-il toutes ces étiquettes fallacieuses?

Japonais ou non, il y a trop de châteanx bidon, en Bordelais. Cela arrange sans doute les négociants, mais il serait temps que le consommateur se rehiffe I



A chaque saison sa spécialité! COQUELIN vous propose sa célèbre Bombe aux marrons, l'une de ses plus anciennes spécialités dont le secret de fabrication est jalousement gardé depuis 1911.

1 PL DE PASSY 75016 PARIS TEL: 288.21.74 THE RESERVE OF THE PERSON OF T

#### été bons (+ 15 %), cela est dû à un

afflux d'étrangers (80 %). M. Vigouroux, rénovateur du vignoble cadurcien (Domaine de Hautes-Serres), vient de se rendre acquéreur du Château de Mercuès, ancien relais de campagne dominant la vallée du Lot. Demeure historique qu'il va entourer d'un nouveau vignoble et doter, on le suppose, d'un bon cuisinier. - Attendons le printemos prochain pour re-découvrir Mercuès.

 Novembre, le mois des pertes! Slogan nouveau chez les deux Prunjer : Prugier-Madeleine (9, rue Duphot) et Prunier-Elysées (26, Champs-Élysées), où, durant tout le mois, un tirage au sort fera gagner, chaque soir, une véritable perle de culture au client chapceux I

#### RETOUR **AUX SOURCES**

Alors que les chefs de province investissent Paris - Charvet depuis Aix en Provence. Le Divellec de La Rochelle, etc., - Jacques Manière, lui, s'installe en Vivarais. avait laissé son Dodin-Bouffant depuis plus d'un an. Après avoir « inventé » (pour Tournus) un appareil de cuisson à la vapeur et tenté de conseiller (bien à tort) un industriel du foie gras sans résultat appréciable, la voici installé aux Trois Canards (non, pas l'hôtel de la chanson, mais un authentique petit restaurant de Granges-lès-Valence, avenue de la République, tél. : 44-43-24), où il entend que l'on se régale de plats rustiques pour moins de la centaine de francs, vins du patron compris.

Et ce vin du patron n'est pas le quelquefois décevant gigondes mais un crozes-hermitage perfaitement gouleyant avec lequel on pout faire chabrot (le potage, midi et soir, est du menu), se régaler du plat du jour (35/40 F), tester les picodons et apprécier les desserts « de ménage » du maître.

#### PETIT MENU DE NUIT

Menu menu de nuit, petit menuel de nuit... Bonne initiative de Lucien Bicheron. Le Lapérouse (51, quei des Grands-Augustins), tél.: 326-68-04) accueillera désormais les couche-tard et servira jusqu'à 1 h du matin un excellent menu « noctambule » des plats les plus « media noche » de la carte. Et toujours les excellentes pâtisseries d'un élève de J. Maximin. Et toujours un délicieux - et pas trop coûteux - vin de Provence : la bargemonne. Fermé le dimanche.



L. R.

37, RUE FRANÇOIS 1er/PARIS 8e/ 17723.54.42

la fraicheur du poisson

la finesse des cuissons

CHARLOT ICT

522.47.08

Jam RIFF HOTEL RESTAURANT LE JORAT BOGEVE 74250 VIUZ-en-SALLAZ

#### **Philatélie**

FRANCE: Renée Lévy, héroine de la Résistance. Dès le mois de décembre 1940, Renée

Lévy, née à Auxerre en 1906, professeur agrégé de lettres (au lycée Victor-Hugo, à Paris), prend une part active dans 🗵 lutte contre l'occupant. Après la perte du réseau clandestin du Musée de homme, elle est accueillie par celui d'Hector. Au cours de l'année 1941, elle transmet par radio de pombreux renscignements importants à Londres. Mais les délateurs, gangrène de la société; la font arrêter en décembre 1941. Avant d'être décapitée à la hache en 1943 (en Allemagne) elle déclara : ... Je regrette seulement de n'avoir pu en faire davantage. .. Quelle leçon de morale pour les lâches! Vente générale le 7 novembre (51°/83).



1.60 F. blen et brun. Format 36 x 22 mm. Maquette de Pierrette Lambert, gravé par Georges Bétemps. Tirage 7 000 000. Taille douce, Périgueux.

Mise en vente auticipée : - Les 5 et 6 novembre, de 9 h à 18 h, par le bureau de poste temporaire ouvert à la salle Soufflot, passage Soufflot Auxerre (Yonne). - Oblitération · P.J. ». - Le 5 novembre, de 8 h à 12 h, au

bureau d'Auxerre R.P. - Boîte aux lettres spéciale pour « P.J. ». • RETRAIT: Les deux anciennes valeurs de l'UNESCO, 1,80 F, Hué (Vietnam) et 2,60 F, São Mignel (Brésil), seront retirées de la vente le 25 movembre au soir.

Calendrier des manifestations avec bureaux temporaires

O 75017 Paris, (Salle Wagram, 39, av. de Wagram), les 10-11 mov. -37. Salon philatélique d'automne. O 13000 Marseille (palais de Pharo), de 10 au 12 nov. - ? exp. des timbres de la Libération.

⊙ 97230 Ste-Marie, (aérogare de Gillot) le 11 mor. - Cinquant, de la prem. hais, aérienne Rénnion-Maurice. © 01100 Oyomax, (Centre culturel). les 11-12 nov. - 40º anniversaire du défilé des magnisards.

@ 31000 Toulouse, (15, rue Croix-Baragnon), les 12-13 nov. - Le Souvenir francais. ⊙ 69000 Lyon, (Hôtel de ville), les

12-13 nov. - Souv. de Mme Albrecht. O 34196 Games (Mairie), les 12-13 nov. - 26 critérium des Cévennes. O 14330 Le Molay-Littry (salle des Fêtes), les 12 et 13 nov. - 2 exp. cartophilique régionale.

O 84290 Carpentras, (Charité), les 12-13 nov. - Exposition philatelique. • MONACO : les automates de XIX siècle de la collection Galéa. - La nouvelle série d'usage courant de huit timbres (voir le Monde du 20 soît 1983, p.-10) sera mise en vente le 9 novembre: 0,50, 0,60, 9,70, 0,80, 0,90, 1.00, 1.50 et 2.00 F. Ces timbres seront en vente aux guichets philatéliques de l'Hexagone.

• WALLIS ET FUTUNA : Six timbres composent la série des «Cônes», 10 fr., Conus Tulipa ; 17 fr.,



Comus Capitaneus; 21 francs, Conus Virgo; 39 fr., Comus Vitulians; 52 fr., Comis Marmoreus; 65 fr., Comis Leopardus. Offset, Edila, d'après photos

NOUVEAU

MENU-DINER

130 F

Prix net

+ boisson

d'Yves Geneste.

FRANCE: Stendhal L'écrivain Henri Beyle, alias Stendhal, natif de Grenoble (1783), a déjà en un timbre à

Nº 1816

son effigic, en 1942, d'après un tableau d'Alfred de Dreux-Dorcy se trouvant au natale. Pour le deuxième centenaire de sa naissance, cette année (23 janvier) il sera émis un second timbre pour

rendre hommage à l'anteur du célèbre roman «le Rouge et le Noir » et bien d'autres encore. Vente générale le 14 novembre **(52<sup>-</sup>/83)**.

2.00 + 0.40 F, noir, blen. Format 22×36 mm. Dessin et gravure de Pierre Forget. Tirage 3 000 000. Taille-douce, Périmeux. Mise es vente anticipée :

- Les 12 et 13 novembre, de 9 h-à 18 h. au bureau de poste temporaire ouvert à l'hôtel de ville, rue Jean-Pain à Grenoble. - Oblitération «P. J.». - Le 12 novembre, de 8 h à 12 h, au

bureau de Grenoble R. P. - Boîte aux lettres spéciale pour «P. J.». • Les 12 et 13 novembre, de 9 h 30 à 18 h 30, au bureau de poste temporaire ouvert à la salle Wagram, 39, av. de Wagram, Paris-17. - Autorisation

SANS MENTION -P. J. -. - Le 12 novembre, de 8 h à 12 h, à la R.P., 52, rue du Louvre, Paris-1", et au bureau de Paris-41, 5, av. de Saxe, Paris-7: de 10 h à 17 h, an Musée de la poste, 34, bd de Vangirard, Paris-15. -Boîtes aux lettres spéciales pour l'oblité-

ration SANS MENTION «P.L.». • RETRAITS. - Quatre timbres sans surtaxe de France seront retirés de la vente le 18 novembre: 1,40 F, la Ferronnerie; 2,60 F. Bacille de Koch; 3,25 F. Cavelier de la Salle - Découverte de la Louisiane; 4,00 F, « La Familie », par Marc Boyan.

• CORRESPONDANCE : Nous avons reçu une lettre de l'Association nationale Maréchal Lyantey, signée du lieutenant-colonel Pierre Geoffroy, informant des « démarches pour obtenir l'émission d'au timbre-poste pour célébrer le cinquantième amiversaire de la mort du maréchal Lyautey ». Bien qu'un timbre existe dejà à son effigie depuis 1953, pour le cinquantenaire, seul M. Louis Mexandean pent prendre une décision.

◆ EXPOSITIONL - • Prestige de la poste et du timbre » titre de l'exposition célébrant le dixième amiversaire du musée qui se tiendra du 16 décembre au 21 janvier 1984 su 34. bd de Vangirard. Paris-15°, dans la Galerie du Messager. • MADÈRE (Be de) : Série des

- Fleurs régionales de Madère », quatre valeurs, sujets divers, 12,50, 30,00, 37,50 et 100,00 escudos. • PORTUGAL : la série titrée

« Cinq siècles de l'azulejo au Portugal », un timbre de 12,50 escudos, vient s'ajou-TUNISIE: Série de la préhis-

toire » tunisienne, six timbres, 15, 20, 30, 40, 80 et 100 millimes, destinés à l'usage courant. Hélio, Courvoisier (Suisse).

• VANUATU: Quatre timbres avec l'inscription « WCY 1983 AMC » sons le logo de l'année mondiale de la



mêmes valeurs présentées en blocfeuillet. ADALBERT VITALYOS.



#### GRAND VIN DE BORDEAUX Château

La Lande Maussé FRONSAC 1981 APPELLATION FRONSAC CONTROLÉE

Cra célèbre du Bordelais, aux confins du Si-Emilion et du Pomerol. Les Fronnec out été officiellement classés dans le groupe des grands vius du Libournais avec les St-Emilion et les Pomerol. R.-G. BOLZAN, propriétaire viticulteur SAINT-VIVIEN, 33580 MONSEGUR

Tel.: (56) 61-68-78

Tarif et documentation sur demande.



F. dim. soir et lundi

Environs de Paris

Fizza THE COSO Spécialités Italiennes

7; rue Cornillon « Place du marché » 77100 MEAUX - Tél.: 434,47,23 F/Dim. midi et lundi







Spécialités de poissous et de coquillages TERRASSE OUVERTE 112, bd du Monspernesse-14" - 320-71-01 Tous les jours on sert jusqu'à 2 h de metir tracte. ¿possibilité de parking manual

Rive droite

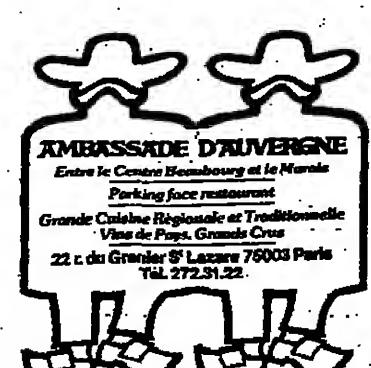







Là où Paris est un prestigieux jardin...

LA GRANDE CASCADE

**BOIS DE BOULOGNE** Tel.: 506.33.51 et 772.66.00

Ouvert toute l'année

Déjeuners, diners, réceptions



tél: 260-36-04

PRUNIER"Elysées" 26, Champs-Elysées 75008 PARIS

tél: 562-26-51

La Bavière fait la fête, Paris n'a plus sommeil. ervations : 2354844. Covert tour les lours jusqu'i 3h du matia. LE BAYERN. La grande brasserie Bavaroise.



Control of the Control of the Control The same that the first . - . 2 : 4 6445 M 12 44 the Transport was 3 , <u>1</u>2031 (2...-و موجعه در در د 医二氯甲酚 经通道 LEDERNIES ROUND 海山 (1944年) (1944年)

. .

آنه د د

TOUR!SME

١ ن ٠

· 是可需要的第三人称单

. 1114 B

· frith to des

Carlotte Brown of the State

II to the set

growth the growth &

。 无效电流电路 温料

The state of the s

The part of the care

Enginer um febriger auch ein

COME POLICE WE ASSET

· 中国 (4.18) 447 447 447

gen beiten bet Erabat.

Marine Commence of the second

43 34 32

: ♣

\$45.4 g

TRACTION OF WAR

4 . 7

4-42

. \* 44-4 14.1

24-25 (**4x** 

4 . 20 faute den fige

272m;#: 50 .20

Third Constitution

. 45 x 3 1 . . . 24 . 35 x 4

MOTS CR

1 Avant les frais.

madia servicia di A

Fr - III Crayus I

cattice Cha la Can

C Pura prin ha Belga

to the tas dam is sign

Charles but Denge

Sig - Vill La se majo

Tier dette gerich 🕳 😵

To the whore the phi

The state of the s

gent kan samp Dai

San San tang te Paul Butt

Horizontalement

Nº 274

. 14 14:12:12.

\$ 15-16 | E

to make the statement of the statement o

13 354 24

March Roseres W

tead withing a f

· 一种 化二氯化二甲 医二氯化

TATO (ARCHO 1895) A 29

Table Street + Sales

THE REPORT OF THE STATE STATES

The Property of the State "在"位置"企业的影響通過

- 12 s. 15 s. 1

Selection of the Company of the Comp

mes **.**雅UR JUN MAITRE **USSE** Charge to Survey 1000 Book A Mill Line NOTE: J. T. ST. Openime Range.

\* grilles Meek-end FRANCE: Stending!

son effigie. en

1942, d'après un

tableau d'Alfred

de Dreux-Dorcy

se trouvant au

musée de sa ville

natale. Pour le

deuxième cente-

maire de se mais-

sauce, cette an-

nee (23 janvier)

H sera émis un se-

cond timbre pour

repore hommage

à l'auteur du célèbre

et le Noire et bien

Vente générale it

Format 22 x 36 mm Grann et.

vare de Pierre Forge: 7. - 45 3 000

- Les 12 et 13 novemere, es

. 18 h, au bureau de production de vi

Act à potel de Aire

- Le 12 novembre: 3 02/22

bureau de Grenoble R

• Les 12 et 13 nov- mie 305.

- Le 12 novembre.

à 18 h 30. 20 outeau : --- le lier

raire ouvert & is sail.

de Wagram, Paris-1- School SANS MENTION P. School

la R.P., 52, rue de L. . . . . . . . . . .

Paris-7; de 10 h 2 1 - de ne

poste, 34. bd de Vaugra : parele

ration SANS MENTAL PJ.

sons surrage de France, France, France

de la Louisiane, anto a la fante

• CORRESPONDANCE

necu une lettre de . \ . . - 2.5

Marechal Lyapter

oxioned Pierre .....

• demarates pour course states.

tieme enmerselve et

chal Lyautes - Ster ....

déta a son ellipe des

quantenaire, et 37 \_ \_ tray

prichtant le die emelie de la leight

2! tanvier (404 at 14 15 at 14 152)

• MADERE 1: 2 : :::

Paris-15', dans la ballet. La linage

un terrore au (17 million) de la

• EXPOSITION - ...

peut prendre une des gen-

posto al du limini.

see que se lundre ...

• Flours religion :

• PORTIGE;

• IT NISIE

- €:ವರ್ಷ-,ಅನ್ನು ಪ್ರ

TOUTE + TAKES 25 U.

30, 40 St 20 15

i asuro gourano.

EVEC MEAST. The

Wester Factor

GRAND VINE BOOKER

PRUN

4.77

254 . Le 🔭 💌

-

ಎಚ್**ತ** - ೯.೯ ′

N - 2 - - -

7. :

54 10 74 4

& PHILE

\_\_\_\_\_

Charta

\$ 4.50, 470.

SATE IS ISS. IS IN THE

{\$±:50€

Galeurs, Little 

• RETRAITS. - . Salid tone

au bureau de Pari---

Boites aux lettre.

la vente le 18 mainie

ronnerie: 2.65 F

3,25 F, Caveller de Line

par Marc Boyas.

2.00 + 0.40 F, noir, May

Mise en vente anticipe :

Grenobie - Obliteration F.

lettres speciale pour

Taille-donce. Perigueu.

dhal, natif de Grenoon: 13/kg :

1): .::....

247-

‼¢:-

علال

23 :

Ru-

7, ;

1);

51;

75-

173-**33** : .

oib.

1=

**ETOUFFEMENT** 

ET DU TOURISME

(Tournoi international de Hanovre.

1983) Bianes: A. KARPOV Noirs: PFLEGER Défense Pirc 66 19. FXB **ES**(p) Ci6 20. a6 (q) Cd7 (r) g6 21. Dd2 (s) C65 (1) Fg7 22. F62 b5 (v) 8-0 23. f4 Cc4 (v) 4. CI3 5. 6-0 56 (a) 24. Fx54 7. Tel (b) 25\_ 657 Cb-d7 (c) | 26. Df2 Ch5 27. fxg6+!(w) fxg6 h6 28. 65! d5 8. F14 (d) 9. FgSl(é) 10. Fé3 & 29. Fxa7 Txb2 Rh7 30. Fc5 LL. D42 12. Ta-d1 (1) Dé7(g) | 31. a7(x) Té8 (i) | 32. Fa3 13. 24 (b) Tb5 (y)

Ch-16 | 33. Cxb5

Nº 1043

F18 (1) 34. Fc5

16. Tal! ex64 (m) | 35. Dxd4 abandon.

Cx(3+(o))

18. **DE3**! (n)

14. **s**5! (i)

17. F×d4

15. b32(k)

bridge

LE DERNIER

NOTES

a) Dans cette position caractéristique de la - défense classique - de la - défanse Pire -, les Noirs ont le choix entre le coup du texte (6..., c6) et le développement du F-D (6..., Fg4).

b) D'autres suites usuelles sont 7, 24, a5; 8. é5! ou 7. a4, Cb-d7; 8. é5! ou 7. a4. Dc7: 8. h3 ainsi que 7. h3: 7. Fg5.

c) Ou 7..., Dç7; 8. Ff4, Ch5; 9. F63, Cb-d7; 10. Dd2, b5; 11. a3, a6; 12. Tad1, Ch5-f6 et les Noirs n'ont pas de soucis particuliers (Vassioukov-Nikolaievsky, Tiflis, 1967).

d) Après 8. 65, d×65; 9. d×65, la réponse 9..., Cd5 semble jouable. Par exemple, 10, Cxd5, cxd5; 11, Dxd5, e) Force l'assaiblissement b7-h6 et

gagne un temps sur la mobilisation Dd2-Ta-dl. fense Pire », celui de concéder à l'adver-

saire un avantage spatial; quand votre adversaire est le champion du monde et que vous avez une position serrée, la tâche devient encore plus difficile. g) Sur 12..., Dç7 les Blanes renforceraient leur avantage positionnol par 13. a4 (interdisant la poussée b7-

b5) suivi de 14. dx65, dx65; 15. Fc4. h) L'entrée en d6 (13. dxé5, dxé5; 14. Dd6) n'est pas décisive (14..., Té8 snivi de 15..., Cf4).

il Les Noirs retardent autant que possible l'abandon du centre éxd4. il Un vertonillage extrêmement puissant de l'aile-D qui pose aux Noirs un

problème ardu : quel plan pour eux ? Si 14..., b6; 15. axb6, axb6; 16. d5, c5; 17. CbS et si 14..., Cf8; 15. d5, c5; 16. a6, b6; 17. b4. A noter que le dégagement 17-15 reste impossible tant que le Ch5 est sur la diagonale du F62; par exemple, 14.... 75?; 15. 6×15, g×15; 16. Cx65, dx65; 17. Fxb5.

k) Réduisant encore les possibilités

ennemies. Naturellement le gain du pion 64 est impossible : si 15..., 6×d4; 16. F×d4, C×64?; 17. C×64, D×64; 18. Fd3. Ou encore 15.5, exd4 16. Fxd4, c5; 17. Fxf6, Cxf6; 18. Fb5, Td8 : 19. 65! et les Blanes gagnent ou bien aussi 15..., 6xd4; 16. Fxd4, Cc5; 17. Fxc5, dxc5; 18. 65, Cd7: 19. 66! Dx66: 20. Fc4 avec gain. Au lieu de 15. h3, Karpov pouvait tenter 15. dx65, dx65; 16. Fc4, Cg4 avec la combinaison de nulle par échec perpétuel : 17. Fg5, b×g5 (on 17..., Df8; 18. h3 ou 17..., Db4; 18. F×17, Tf8; 19. F66); 18. Cxg5+, Rh8; 19. Cx17+, Rh7; 20. Cg5+, etc. Mais pourquoi annuler dans cette posi-

1) Les Noirs savent que l'abandon du centre par éxd4 ne l'era qu'augmenter leur asphyxie et se bornent à renforcer la défense du pion faible d6.

m/ N'en pouvant plus d'attendre

n) Menace le pion 37. o) Si 18..., ¢5; 19. Fxé5. dxé5; 20. Fp4! (si 20..., Fé6; 21. Cxe5).

p) Désense indirecte du pion a7 (si 20. Fx27?, Fh6). 19..., c5 n'est pas meilleur: 20. Fxf6. Dxf6: 21. Cd5, Dd8 (et non 21..., Dxb2; 22. Df4); 22. Df4, Fg7; 23. Dx17, Tf8; 24. Dé7, Fxh3 (si 24..., Dxe7; 25, Cxe7, Fxb2; 26. Ta-b1, Fc3; 27. Té-d1. Fxa5; 28. Txd6); 25. 65 avec un énorme avantage.

q) Karpov critique à juste titre cette avance. La logique de la position exigeait la suite gagnante 20, é5!!, dxé5; 21, Dxé5!, Dxé5; 22, Fxé5, Cd7 (si 22..., Té6; 23. Fxf6, Txf6; 24. Té8, Rg7; 25. Td1, Te6; 26. Td-d8, Tx68; 27. Tx68, Fb4; 28. a6); 23. Fc7. Tx61+; 24. Tx61 menacant aussi bien 25. 26 ou 25. Té8. r) 20..., Fh6 assurait une meilleure

s) Meilleur que 21. Fxa7, Fb6; 22. exb7, Fxb7 : 23. D62, c5. 1) Si 21..., Fh6; 22. F63, Fx63; 23. Tx&3. u/ Une erreur. 22..., bxa6 était à ten-

défense. Si 20..., bxa6 : 21. 65.

v/ Si 23..., Cd7: 24. Fxg7, Rxg7: 25. F13 ct 26. T6-d1. w) Maintenant 27, 65 est moins fort à cause de 27..., Fxf5 ; 28. ēxd6, Dxd6 ; 29. Fxa7, Txé1+; 30. Txé1, Txb2; 31. Fc5, Dd8 et les Noirs résistent.

A l'autre table, les enchères

x) Le pion a7 est gagnant. y) La Th2 n'a plus de case de fuite.

Solution de l'étude n° 1044 (N.D. Grigories - 64 -, 1930) (Blancs: Ra8, Pb2, c3, Noirs: Rb6, Pb5.)

Le diagramme est bien celui-ci et non celui donné dans l'étude nº 1044, identique au nº 1043. Un mystère dont nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous

Dans la position ci-dessus, les Blancs ne penvent jouer. 1. b4 ? à cause de 1.... Ra6; 2. Rb8, Rb6 mulle et doivent craindre 1 ... b4; 2 c4, b3! comme 2 c×b4, Rb5 et les Noirs font nulle. . b3!, Ra5 (si 1..., Ra6 ; 2. b4!, Rb6 ; 3. Rb8, Rc6; 4. Ra7 et les Blancs gagneat, tandis que sur 1..., Ra5 la suite 2. Rb7? b4!: 3. c4 aboutit au pat):
2. Rb8, b4 (si 2..., Rb6: 3. b4 et si 2..., Rc6; 3. Rc7); 3. c4, Rb6; 4. R8, Rc6; 5. Rd8, Rd6; 6. Ré8, Ré6; 7. Rf8, Rf6; 8. Rg8, Rg6; 9. Rb8, Rf6 (si 9.... Rh6; 10. c5); 10. Rh7, Rf7; 11. Rh6, Rf6; 12. Rh5, Rf5; 13. Rh4, Rf4; 14. Rh3, Rf5 (si 14..., Rf3; 15. c5); 15. Rg3, Rg5; 16. Rf3, Rf5; 17. Ré3, Res; 18. Rd3, Rd6; 19. Rd4 et les

ÉTUDE

G. K. MATTISON

(1927)ET.

BLANCS (5): Rél, Ch6. Pa6, 55, d2. NOIRS (3): Rh8, Tb6 et

abcdefgh

Les Blancs jouent et gagnent. CLAUDE LEMOINE.

ROUND

Le quatorzième et dernier round des éliminatoires de la Bermuda Bowl a donné lieu à un étonnant suspense puisque c'est la dernière donne qui a décidé de la deuxième place derrière l'équipe des U.S.A. 2 qui avait dominé cette épreuve. Mais d'autres donnes aussi ont eu un rôle important. Si, par exemple, au - board > 20, le déclarant américain avait chuté son contrat, c'est la Nouvelle-Zélande qui aurait été qualifiée pour les demi-finales (contre la France et les U.S.A. 1) au lieu des Italiens.

**•** 109765 ♥R86 **♦ A98 4**75 **№83** ♥DV1093 ♥7542 O E 0 V 106 ♦ R72 S +ARV1092 **+**D83 **★ARDV42 ◇D543** 

Ann.: O. don. Tous vuln. Nord Ouest Meckstroth Wright Mayer Jacoby passe passe 4 🌩 passe

(L'ouverture de « 2 Trèfles » promettait la force d'une ouverture avec une longue à Trèfle.)

Après avoir attaqué l'As et le Roi de Trèsse, Ouest a joué le 7 de Cour. Comment Jim Jacoby (Sud) a-t-il gagné QUATRE PIQUES contre toute défense ?

Réponse :

Jacoby a compris qu'il fallait faire un jeu d'élimination et être ensuite bien... inspiré. Après l'As de Cœur, il a joué l'As de Pique, puis le 9 de Pique, ensuite il a tiré le Roi de Cœur (sur lequel il a défaussé un Carreau) et a conpé gros le troisième Cœur du mort. Il est remonté au mort à Pique pour jouer le 9 de Carreau avec l'intention de fournir un petit Carreau dans l'espoir que Ouest (qui avait vraisemblablement le Roi) prendrait et serait obligé de rejouer Carreau ou dans coupe et désausse. Est cependant sournit le Vales (pour faire croire qu'il n'avait pas le 10); mais Jacoby n'est pas tombé dans le piège et il n'a pas couvert le Valet, puis, quand Est a rejoué le 6 de Carreau, Sud n'a toujours pas mis la Dame et il n'a perdu

Est Nord Sud Ouest Wold Passell Wignall Wooles 10 2 🏚 passe 4 🌩 passe

avaient été :

passe... Le déclarant néo-zélandais chuts car il joua l'As de Carreau, puis le 8 de Carreau, et il sournit la Dame en espérant qu'Est aurait le Roi ou que, s'il était en Ouest, il serait se-

cond et que Ouest serait obligé de

joner dans coupe et défausse.

Un danger menacant

Cette donne jouée au lendemain de la guerre prouve que la technique du jeu de la carte était déjà très avancée et que les annonces étaient assez précises.

Ouest a entamé le Roi de Cœur et il a contre-attaqué le 7 de Trèfle (singleton), Comment Henri Campbell, en Sud, a-t-il gagné OUATRE PIQUES contre toute défense? Comment s'est-il protégé contre le danger de la coupe d'un Trèfle?

**♥**¥73 ORD107 #AV94 **♠**R532 N 98542 **VAR1096** O E 0 A 9832 C 654 **♦DV10986** 

Blancs gagnent.

**♣**RD1065 Ann.: O. don. E-O vuin. Ouest Nord Est Sud 1 SA passe passe 3 SA passe 4 .\_ passe

Note sur les enchères :

Sud a estimé qu'un chelem n'était pas exclu et, pour cette raison, il n'a pas répondu directement . 4 Piques » sur « I SA ». En effet, Nord peut avoir As Roi de Pique et deux As ou même, par exemple, les quatre As et, dans ce cas, il ne dira pas 3 SA >, mais fera une invitation au chelem à « 4 Trèfles » on à « 4 Carreaux » s'il a l'As d'une de ces cou-

Précisons que, si Sud joue le Texas, et s'il veut que Nord soit le

déclarant, il dira d'abord 2 Cœurs > et, sur la réponse de « 2 Piques » de l'ouvreur, il déclarera < 3 Trèfles > (vraie couleur); Nord soutiendra à - 4 Trèfles - et Sud dira « 4 Piques » (montrant six Piques puisque, en disant < 2 Cœurs >, il avait promis cinq Piques). Nord, sur < 4 Piques >, passera, et Est, qui connaît en principe un singleton à Trèfle en Ouest, attaquera Trèfle en conservant précieusement sa reprise de l'As de Car-TCau.

PHILIPPE BRUGNON.

Courrier des lecteurs Protection contre les Rouges (1034)

Pourquoi ne pas aller au plus simple, demande Bertrand des Garets. en saisant disparaître le 6 de Trèfle? Sud joue l'As de Trèfle, un coup d'atout, As, Roi de Pique et le 7 de Pique pour la défausse du 6 de Trèfle... Parce qu'il est beaucoup plus «simple» de couper un Carreau que de faire un coup sans nom (perdante sur perdante).

1) Si 32. 22×13, suite identique

u) Rafle 6 pions sur ce coup de

(thème du coup parallèle).

dames

L'HEUR D'UN MAITRE SUISSE

> Championnat de Suisse, 1983 Blancs: A. MOUHET Noirs: J. TSHUDIN Ouverture: Raphaël

|                            |           | _                |            |
|----------------------------|-----------|------------------|------------|
| 1. 32-28                   | 19-23     | 18. 38-33        | 6-         |
| 2.28×19                    | 14×23     | 19, 31-26        | (i) 22×    |
| 3. 37-32                   | 10-14     | 20. 33×22        | (j) 18×    |
| 4. 41-37 (a)               | 14-19     | 21. <b>29×18</b> | 12×23 (    |
| 5. 33-29 (b)               | 20-25     | 22. 26-21*       | (1) 20×    |
| 6. 46-41                   | 5-10      | 23. 21×32        | 7-         |
| 7. 35-30                   | 17-22 (c) | 24. 36×27        | (m) 13-    |
| 8. 40-35                   | 18-14     | 25. 42-38        |            |
| 9. 45-40                   | 11-17     | 26. 48-42        | 9-13!      |
| IQ. 38-33 (d)              | 6-11      | 27. 39-33 (      |            |
| 10. 38-33 (d)<br>11. 42-38 | 1-6       |                  | 17.22 !! ( |
| 12.58-45 22                | 2-28! (c) | 28. 33×24        | 22x        |
| 13. 33×22                  | 17×28     | 29. 37×26        | (T)        |
| 14. 30-24 (1)              | 19×30     |                  | 13-19! (   |
| 15.35×24                   |           | 30. 24×22        | 23-        |
| 16. 32-27                  |           | 31. 34×23        | 12-        |
| 17. 47-42 14               |           | 32. 23×12        | (1)        |
|                            | , , , ,   |                  | 8×58!!(    |
|                            |           |                  | A bond     |

les grilles

du week-end

naison classique: 4. 31-27 (14-19): 5. 42-37 (17-21) ; 6. 33-28 (21-26) ; 7. 34-30 (5-10) livrant la combinaison 8.30- $24! (19 \times 30, aI) ; 9.28 \times 19 (13 \times 24) ;$ 10. 37-31 (26×28); 11. 39-33 (28×39); 12. 43×5!,+ a1; 8....  $(20\times29)$ ; 9. 27-22  $(18\times27)$ ; 10. 32×21, etc., +. Le mécanisme de ce mouvement tactique s'apparente, sous des formes moins élaborées, au mécanisme de la combinaison RAMAN.

25); 7. 33-29 (10-14); 8. 40-35 (17-22); 9. 31-27 (22×31); 10. 36×27 (11-17); 11. 45-40 (6-11); 12. 30-24 (19×30); 13. 35×24 (14-20); 14. 38-33 (17-21); 15. 42-38 (21-26); 16. 41-

(6×17), B+1.

b) 5. 46-41 (5-10); 6. 35-30 (20-

quarante-quatrième championnat du monde, 1980)].

qu'un Carreau...

c) 7. ... (17-21); 8. 31-27 (12-17),

36 (11-17) ; 17. 48-42 (1-6) ; 18. 40-35 (6-11); 19. 33-28 (4-10); 20.  $28\times19$ (9-14); 21. 38-33 (14×23); 22. 33-28 snivi d'une saute des Noirs qui pe voient pas toutes les conséquences de leur coup de dame 22. \_ (26-31); 23. 37×26! (13-19) ; 24. 24×22 (3-9) ; 25. 28×19 (17×48); 26. 19-14! [une réplique particulièrement efficace] (10×19) 27. 29-24 (20×40); 28. 38-34 (48×30); 29. 35×4!, etc.,+ au

NOTES a) Marche conduisant à une combi-

Blancs manifestent l'intention de jouer

ROOZENBURG.

ISSALENE-SCHWARTZMAN (demi-finale, zone européenne, du

les Blanes répliquent par un coup de dame avec variante: 9.27-22! (17×28, C1): 10. 30-24 (19×30); 11. 29-24  $(30\times19)$ ; 12. 34-29 m  $(23\times34)$ ; 13. 32×5 (11-17); 14. 40×29 (18-23) [pour prendre la dame]; 15. 5×11 C1) 9. ... (18×27); 10. 29×18

 $(13\times22)$ ; 11. 38-33  $(27\times29)$ ; 12. 34×5 (25×34); 13. 40×29 (7-12), etc. B+1 après la prise de la dame, d) Depuis le cinquième temps, les

la partie (aux milliers de variantes) e) Par cette poussée très incisive au centre, les Noirs expriment leur refus d'accepter le système ROOZENBURG. 11 Et non 14, 31-27, N+ de deux fa-

f1) 14. ... (19-24); 15. 30×10 (9-14): 16. 10×19 (13×22), rafle 5 pions. 12) 14. .\_ (28-33); 15. 39×28 (18-22), etc.,+ g) 16. \_. (17-21) [pour tout nouvel amateur]; 17, 38-33 (21×32); 18. 33×22 (18×27) : 19.37×10,+. h) Une logique implacable pour limiter encore la liberté de mouvement des

i) Tentant de détruire une partie de

hantise de l'étouffement. j) Forcé prisque si 20. 36×27 (18-22); 21.  $27\times18$   $(13\times22)$ ; 22.  $29\times27$  ( $20\times36$ ), raffe 4 pions et +1. k) Le meilleur.

1) Force pour rétablir l'égalité numém) Plus fort que 37×26 qui porte un

pion faible à la bande. Après cette saignée, les Blancs sont parvenus à leur objectif de destruction partielle de la structure des Noirs, qui, toutefois, out un léger avantage positiomel. n) Lançant une attaque sur le slanc

o) Un joli tenté de saute pour un coup de dame dévastateur à la case 50. p) Le coup juste était 27. 40-35 (29×40); 28. 45×34 et si 28... (23-28); 29. 32×23 (18×40); 30. 35-40 (25×34); 31. 44×35, etc., égalité mimérique et perspective de nulle.

gauche des Blancs.

r) La charnière a sauté et, devant les dame : le plaisir, l'heur d'un maître suisse en grande forme.

q). Exploitant à merveille le temps de

Noirs, s'ouvre un immense boulevard pour damer à 50. s) Seconde phase de la combinaison.

FEDOROUK (U.R.S.S.) Les Blancs jouent et gagnent.

47 (10-17) 34-29! (14-19. d, e) 29-34!

PROBLEME • SOLUTION: 3-20!! (5-10, a, b) 42-37! (41×32) 25-34! (32-37, c) 20-

> (19-24 m) 47×15 (37-41) 34-30 (35×24) 15×36!, +. a) (41×46) 20-14 (46-10) 25-30 (35×24) 42×4,+.

b) (35-40) 42-37! (41×32) 25-34 puis 20×16.+. c) (10-14) 20×9! (32-37 m) 9-31 puis 34-18,+.

d) (35-40) 29×45 (14-20) 47×15 (37-41) 45-23 !, les Noirs sont mat. e) (14-20) 29×15 (35-40) 15-33 40-45) 33-50.+ par blocage. Une finale riche par ses variantes et par son intérêt pratique, des le premier temps 3-20, très difficile à décelér.

JEAN CHAZE.

MOTS CROISÉS

Nº 274 Horizontalement

I. Avant les frais. - II. Elle se meut à l'horizontale. A-t-elle négligé le I? - III. Croquis. Degas ne le tenait pas pour négligeable. - IV. Cicatrice. On l'a dans l'oreille. -V. Parti pris. En Belgique. - VI. Ne tombe pas dans le filet. Un peu de désagrément. Donne de l'authenticité. - VII. Le numéro un. Il lui arrive d'être serré. - VIII. Pas vraiment relaxées. Un philosophe ou un ethnologue? - IX. Les méchants,

en quelque sorte. Doit trancher. -

X. Ne sont pas sans magnétisme.

Verticalement

l. Ramasse les morceaux. – 2. C'est ainsi que doit être la précédente. Dans les nouvelles. - 3. Lui, c'est la différence qui le gêne. -4. Suit le vol. S'il était dans cet état, on comprend le sort de son frère. -Supprime. Faisait la foire. -6. On c'est pour en sortir ou elles en viennent. Brame, en un sens. -7. Pronom. Fait un signe. - 8. Pour le bretteur. Bravent le qu'endira-t-on. - 9. Manque de subtilité. Possessif. - 10. Pour le dandy. Pour je fromage. - 11. Roulèrent. -12. Mit des ornements. Bien servi. -13. Donnent le programme ou le sui-

**SOLUTION DU Nº 273** 

Horizontalement

vent, c'est selon l'accent.

I. Commanditaire. - II. Haies. Roussin. - III. Esc. Praticien. -IV. Wilde. Pales. - V. Isle. Aises. Ay. - Vi. Esrme, Serpe. -VII. Grutiers. Seau. - VIII. Gosier. Aa. Gis. - IX. Usent, Aiguise. -X. Missionnaires.

Verticalement

1. Chewing-gum. — 2. Oasis. Rosi. - 3. Mielleuses. - 4. Me. Destins. - 5, Aspe. Rieti. - 6. Amer. -7. Drapier. An. - 8. Iotas. Sain. -9. Tuiles. Aga. - 10. Ascèses. Ui. -11. Isis, Régir. - 12. Rie. Apaisé. -- 13. Ennuyeuses.

FRANÇOIS DORLET.

ANACROISÉS ®

Nº 274

Horizontalement 1. AHLNOPT. - 2. CEIOST (+ 2) - 3. EEIMNORT. - 4. ACMNOORR. - 5. EEEINST. - 6. DEEIMMOR. -7. CEENOST (+ 1). - 8. BEEEL-

LOR. - 9. ACFILSS. - 10. AEGIMR (+ 5). - 11. EILNOUUV. -12. AADNNORR. – 13. EHIILNT. – 14. EEEINRT (+ 1). - 15. AEEF-NOR. - 16. EEENNRR. -17. EEEIMNT.

Verticalement

18. CELINOS. - 19. AEEGIMS. --20. AAELMNOR. - 21. CDEIJLTU. - 22. EEHIMNO. - 23. AEEIRRR

28 29 30 31

(+ 1). - 27. CEINNOST (+ 1). -28. EEIMNPSS. - 29. EEMNRSU (+3). - 30. EIILNTU. -31. EEIILNST. SOLUTION DU Nº 273

(+ 1). - 24. CEEILOR. -

25. AAEERRS. - 26. EEENSTT

Horizontalement DESAVEU. - 2. CREANCE (CARENCE). - 3. POUSSAH, jouet. – 4. UNIPARE. – 5. CORRECTE. – 6. DEFIGURA. - 7. OLEICOLE. -8. SIRVENTES, genre poétique provençal (REVISSENT, VISSERENT) - 9. EDITION, - 10. ETENDOIR (IODERENT). - II. DENSIFIER (REDEFINIS). - 12. BESTIALE (ETABLIES). - 13. INDIGOS. -14. ENIGMES (GEMINES). -

15. OSAMES. - 16. GENITALE

(GELAIENT, GELATINE).

Verticalement 17. DRUIDES. - 18. OURLIEN, adj. oreillons. - 19. ETIERS (ETIRES, SERTIE, SETIER, STRIEE, TIREES, TRIEES). -20. SOIFFARD. - 21. VIENNOIS (ENVIIONS, VEINIONS, VI-SIONNE) - 22. AIGRETTE. -23. ROTONDE. - 24. CALENDES. -25. VISIONNA (AVINIONS, INNO-VAIS, INVASION). - 26. ES-CROCS. - 27. FLEGME. - 28. CAL-CEMIE, calcium dans le sang. -29. CHATIEES. - 30. TRUISME (MURITES).

> MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET.

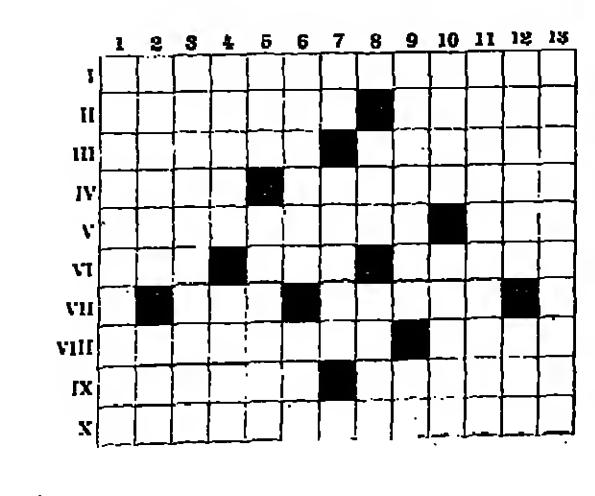

Quant aux artistes, aux professionnels de la culture, leur préoccupation restera, inévitablement, celle des crédits dont eux et eux seuis pourront directement ou indirectement bénéficier.

Pourtant, ce bilan est le signe plus exactement un des signes d'una situation nouvelle et à bien des égards inquiétante : l'installation de la culture dans le système stérile de · la politique politicienne, c'est-à-dire sa décradation. Il est une réconse, i est vrai bienséente, aux attaques cingiantes que l'opposition à lancées contre l'équipe de M. Jack Lang. Attaques qui prennent maintenant l'alture d'une offensive organisée (le '*Monde* du 3 novembre).

Lorsqu'en novembre 1981 le ministre de la culture, après une période de silence relatif. annonce que son budget pour 1982 doublait en chiffres bruts par rapport à celui de son prédécesseur, et passait de 0.5% à 0,75% du budget de la nation; on out estimer que le temps des vaches affamées venait à sa fin. sans pour autant s'attendre à celui des vaches grasses. Avec un tel budget on pouvait au moins cesser de gérer l'indigence et l'on pouvait se donner les moyens d'une politique culturalle, au sens le plus généreux et ambitieux du terme. Ni l'ambition ni la genérosité n'ont mangué.

Deux ans plus tard, c'est dans ce terrain où le mot «politique» prand son sens le plus pauvre que la culture risque de s'embourber pour longtemps si la droite et la gauche, la majorité et l'opposition, s'obstinent à s'approprier catte notion trop fragile et ténue pour faire l'objet d'un combat, trop libre pour supporter un mail-

L'opposition serait bien avisée de ne pas perdre la mémoire de ce que ·fut. en mai comme en bien. l'action des gouvernements d'avant le 10 mai. En mal : cela lui éviterait de dire des sottises lorsqu'il s'agit de chiffres. L'action en faveur des secteurs les plus traditionnels, les plus conservateurs du domaine culturel, non seulement n'a pas été pénalisée. mais s'est trouvée renforcée dans la totalité des cas, en hommes comme en crédits, et quelquefois de manière considérable, ainsi l'archéologie ou la danse. Seuls - ou à peu près - les musées verront leurs crédits diminuer en 1984, mais de manière tout à fait

Le projet de budget de la culture, tel qu'il sera

soumis le lundi 7 novembre à l'Assemblée nationale,

s'élève à 8.045 milliards de francs, en dépenses ordi-

naires et crédits de paiement, soit une augmentation de

15% par rapport à 1983. Ce budget représente 0,84%

du budget total de la nation ce qui signifie une

nouvelle progression: de 0,48 % pour 1981 avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste, il

Sur les 8 milliards du budget

total, 5.7 correspondent aux

dépenses ordinaires et 2,3 aux cré-

dits de paiement. Pour les dépenses

ordinaires, cela correspond à une

progression globale de 7,5 %, soit un

chiffre assez proche de l'inflation

dans l'état actuel des choses. 2 mil-

hards seront consacrés aux dépenses

de fonctionnement et 3.7 aux

dépenses d'intervention et aux sub-

Les crédits de paiement accusent

une forte progression (40%) par

rapport à 1983. Ils résultent de

l'importance des autorisations de

programme l'an passé, notamment

pour le lancement des grands projets

Ces autorisations de programme

dans la loi de finances initiale de

1983 atteignaient 3,6 milliards.

Elles s'élèveront à 2,7 milliards en

1984. Le ministère souligne cepen-

dant l'évolution de ces dépenses en

aux grands projets passent de

1.2 milliard à 671 millions, soit une

diminution de 44 % expliquée par

l'achèvement prochain de certaines

opérations. Pour les autres opéra-

tions, 2 milliards sont prévus, soit

une diminution de 14% par rapport

à la loi initiale, mais une augmenta-

tion de 11% si l'on tient compte des

corrections du fonds de régulation

budgétaire apportées en cours

La poursuite des grands projets

d'architecture reste au demeurant

un des trois domaines prioritaires

mis en avant par le ministère. Ainsi

350 millions de francs sont

demandés en crédits de paiement

(C.P.) pour le musée d'Orsay, dont

Touverture est prévue pour 1986. La

même somme en autorisations de

programme (A.P.) et 100 millions

en crédits de paiement seront des-

tinés aux premiers aménagements

du Grand Louvre, le parc de La Vil-

lette obtenant pour sa part 260 mil-

lions (C.P.) et 100 millions (A.P.),

et l'Institut du monde arabe

15.5 millions (A.P.) et 50 millions (C.P.).

tion des terrains pour l'opéra de la

Bastille entrent pour 150 millions en

A.P. et pour 125 millions en C.P.

dans le budget global, la musique

bénéficiant en outre des sommes

allouées à la future salle de rock de

Les études préalables et la libéra-

capital. Les sommes allouées

d'architecture.

relative si l'on songe à la situation antérieure au 10 mai, tandis que trois cents emplois, pour la plupart de gardiens, viennent d'être créés. Aussi serait-il bon que l'opposition donne des gages précis de sa générosité présente (dans les villes) ou future (si elle doit revenir au pouvoir) avant de prendre l'affensive sur un terrain ou'elle avait elle-même miné : dans ce domaine, au moins, les chiffres sont clairs.

Mais qu'elle se souvienne aussi d'un des aspects les plus positits aux exceptions d'usage près - de ce que fut naquère sa politique culturelle. Elle ne se souciait pas alors de la couleur politique des créateurs. pourvu qu'ils sechent faire preuve de talent - et pourvu, bien sûr, que leur audience soit assez limitée pour n'être pas celle de la télévision. Il est vrai que les artistes estensiblement pro-gouvernementaux n'étaient pas alors en nombre tel tru'ils puissent faire rouler toutes le institutions des spectacles et des arts. Il reste que c'est le fait des cultures fortes et riches de donner à ses serpents les plus venimeux les moyens de siffier et de se faire les dents, ne serait-ce que pour s'immuniser contre eux.

#### Talent et maires frappeurs

Quoi de plus surprenent alors que le comportement de ces maires, nouveaux venus ou revenus de la droite, inaugurant cette année dans leurs villes des «chasses aux sorcières» pénibles par leur caractère concerté et, seraient-elles justifiées 'par la médiocrité ou la rouge trop intense des équipes mises à pied, d'autant moins justifiables que cas demières avaient souvent trouvé leurs premiers soutiens auprès d'une droite plus éclairée ou plus tolérante ? De surcroît, ces maires frappeurs ont précisément utilisé les méthodes qu'ils estimaient pouvoir condamner venant de la gauche au pouvoir. Cette mauvaise reaction acneique semble s'être assoupie, mais l'intolérance chronique, telle qu'elle continue de s'exprimer en paroles, n'est quère moins inquiétante que les deux ou trois mois de brutalité aigue qui ont suivi les élections municipales.

Que la culture investisse le chamo politique, prenne telle ou telle couleur ou nuance, selon les créateurs, c'est un fait de nature, si l'on peut dire. Que la politique investisse la culture,

Le budget du ministère pour 1984

Bagnolet, au conservatoire de La

culturelles et les industries de pro-

grammes. Elles bénéficient de

33.5 millions de francs de mesures

nouvelles, soit une augmentation de

30 % par rapport à 1983. L'objectif

du ministère étant de développer les

actions de formation, d'améliorer la

compétitivité internationale des

industries culturelles, de renforcer

la capacité de production et d'inno-

vation de l'industrie cinématogra-

phique, enfin de créer un fonds de

sontien aux industries de pro-

grammes audiovisuels (le Monde du

sera l'accès de nouveaux publics à la

culture. A côté des grands projets

d'intérêt national, il s'agit ici de

mieux « irriguer » l'ensemble du ter-

ritoire. L'aide aux bibliothèques

municipales sera donc maintenue

(170 millions), le transfert de ces

charges aux collectivités locales

devant intervenir en 1987. Les

musées de province bénéficieront

des seules créations de postes de

l'ensemble du budget (dix-huit gar-

diens et dix emplois d'attachés qui

viennent s'ajouter aux trois cents

emplois mis au concours cette

année). Le réseau national des salles

de cinéma fera l'objet d'un effort

Pour rester dans ce domaine, le

ministère consacrera 50 millions de

france au programme interministé-

riel en faveur de la culture scientifi-

La troisième priorité du ministère

(ctobre).

renouvelé.

Deuxième priorité : les industries

Villette ou à celui de Lyon.

lui impose ses critères, ses scissions. ses abus, c'est. en revanche. kui imposer un inévitable appauvrissement. Même si une mode actuelle se satisfait des aspects les plus surannés des arts officiels léqués par

De cette politisation de la culture, le ministère porte cependant assez largement la responsabilité. En paroles plus qu'en actes, sans doute il a commis dans ses premiers temps **quelques belles erreurs de relation** publique, qui devaient être inévitablement exploitées. Un exemple en est le faux-pas du Festival de Deauville. au mois de septembre 1981. Quelles qu'aient été ses intentions réelles, M. Lang s'est alors donné l'image d'un pourfendeur de la culture américaine, ce qu'une plus grande prudence verbale lui aurait évité. Orateur fougueux lorsqu'il était dans l'opposition, il en a, généralement, conservé les tics offensifs quand il lui suffirait de faire valoir, par exemple, son ouverture aux cultures du monde ou de défendre, sans revendication, puisqu'il a les moyens du pouvoir, les intérêts des créateurs français. Tout cela — mais aussi la volonté

personnelle de M. Lang de conserver son rôle — a contribué à placer la culture dans une arène politique où elle était, jusqu'en 1981, plutôt marginale. L'avantage est qu'on n'a jamais tant parié de culture, et qu'il était dans ces conditions, plus facile de se battre nour un budast décent. L'inconvénient aura été d'empoisonner les choix les plus anodins, de placer la plus banale des actions dans le chemp des polémiques. Ainsi, même si aucun des secteurs traditionnels n'a été, on l'a dit, sacrifié, la diversification du ministère, son intérêt pour la mode, la bande dessinée, le mobilier contemporain, etc., ont été perçue, ou présentée, comme une inadmissible dilution des valeurs

Depuis quelques mois, le ministère, muri, s'est assagi. L'opposition pris le relais des maladresses et des excès. Elle a de fortes chances d'y laisser à son tour quelques piumes. Mais avec tout cela, la culture trouvera-t-elle cette sérénité qu'on estime généralement propice à 'activité créatrice ? Dans ce domaine, les comptes ne se feront pas en chiffres.

que et technique. Enfin. le ministère

vent « soutenir la création et gagner

de nouveaux publics » par diverses

mesures en faveur de la musique et

de la danse (formation, création et

recherche) ou la création d'ateliers

Traversant l'ensemble des dota-

tions budgétaires, la recherche fait

enfin l'objet d'un effort sensible

puisque les dépenses ordinaires qui

lui sont affectées augmenteut de

plus de 9 %, les autorisations de pro-

gramme de 22 % et les crédits de

Cependant l'ensemble des ces

dépenses s'accompagne d'un souci

de maîtrise des coûts des institu-

tions, tandis que le budget fait res-

sortir, outre la nette réduction des

autorisations de programme,

124 millions d'économies pour les

dépenses ordinaires. On relève par

exemple la diminution de 25 % des

indemnités résidentielles (moyens

des services), mais surtout la dimi-

nution de la plupart des postes

concernant le patrimoine monumen-

tal, le patrimoine muséographique

et les arts plastiques. Les postes les

plus touchés sont, pour les investis-

sements de l'Etat, les autorisations

de programme (- 45 %) et les cré-

dits de paiement (- 44 %) du patri-

moine muséographique et des arts plastiques, pour lesquels les subven-

tions d'investissement baissent aussi

de 44 %. La régression la pius forte

est enregistrée dans les subventions

d'investissement au patrimoine

monumental : - 50 %. - F.E.

d'artistes (7 millions d'A.P.).

était passé à 0,75% pour 1982, puis à 0,79% pour

1983. Il reste donc une priorité du gouvernement.

Toutefois, il n'est plus seulement un budget de

dépenses, un budget « passif », les industries cultu-

relles et les industries de programme devenant cette

année un des axes majeurs de la politique de M. Jack

paiement de 25 %.

FRÉDÉRIC EDELMANN.

#### **LETTRES**

#### Le Grand Prix du roman de l'Académie française à Liliane Guignabodet pour « Natalia »

Le-Grand Prix du roman de l'Académie française a été attribué, jendi 3 novembre, au troisième tour de scrutin, à Liliane Guignabodet pour Natalia (Albin Michel), par 13 voix contre 9 à Jean-Marie quelques infie néchée de jeune et Rouart pour Avant-euerre (Grasset) et 2 à Emmanuel Carrère pour Amie du jaguar (Flammarion) Une et doux voix s'étaient portées. aux tours précédents, sur Riche et légère de Florence Delay.

> Cette décision n'était pas attendue et son annonce par M. Michel Droit, directeur en exercice, a provoqué quelques remous. L'ensemble de l'Académie n'a pas, en effet, ratifié le choix de sa commission com-

posée de douze membres et présidée par M. Jean Mistler, secrétaire perpétuel, qui, après deux « éliminatoires », n'avait retenu que deux titres : ceux de Jean-Marie Rouart et d'Emmanuel Carrère, Mais les tenants de Liliane Guignabodet esti-

commission. Première surprise, la lauréate ne cachait pas sa joic. Son apparition, modeste et souriante, a fini de conquérir ceux que ce choix avait

déconcertés. Natalia est son troi-

maient que son roman était très

supérieur aux deux présélectionnés

et, bousculant les usages, ils ont

infligé ce désaveu spectaculaire à la

sième roman. « Qu'avez-vous sait d'autre à part ces trois romans? » lui demandait un journaliste. « J'ai fait trois enfants. > [Née à Paris en 1943, Liliane Guignabo-

det a passé ses douze premières années chez sa grand-mère, d'origine grecque, à Solia. Après ayour obtenu une licence de lettre modernes à la Sorbonne et un certificat de langue et littérature angisise à Cambridge, en Grando-Bretagne, elle se marie et part aux Etats-Unis où elle enseigne le français. De retour en France, elle est chargée pendant trois ans, de cours de culture générale à l'école technique d'I.B.M.. Elle s écrit de nombreux poèmes et récits en langue bulgare. Elle est l'auteur de trois romans: l'Ecume du silence (Latiès, 1977, qui a obtem le prix Georges Sand), le Bra-celet indien (Albin Michel, 1980) et Natalie (Albin Michel, 1983.)

#### Un hymne à la vie simple

Dans Natalia, Liliane Guignebodet parle de la vie d'une femme belle et pauvre, née dans la Bulgarie de la fin du siècle dernier, et, avec elle, de tout un monde de croyances, de superstitions. de rites, de recettes, de préceptes moraux, toute une culture où la foi chrétienne et les traditions siaves sont comme la trame et la chaîne d'un tissu chatoyant et

A dix ans, la petite Natalia était d'une beauté qui étonnait, car elle ressemblait comme une sœur jumelle à sa sœur aînée. Ekaterina ; on croyait voir la même personne à deux ages différents. Ekaterina tomba malade, d'un mai vstérieux qui ne fit qu'empirer, au désespoir de ses parents et de son fiancé. Manoil : le pope unit sur son lit de mort Ekaterina à celui cu'elle aimait. Pour Nataila, c'était comme si une part d'alle-même épousait Maoîl. comme si une part d'elle-même mourait.

Liliane Guignabodet excelle à montrer ces survivances, le passé s'installant dans le futur, les morts se prolongeant chez les vivants avec leurs goûts, leurs dons, et même leurs manies, de même que, dans une familie, certains prénoms reviennent à des

générations différentes, si bien qu'on peut confondre l'encle avec le neveu. Cette continuité, pour Natalia et les siens, sera le sens même de la vie : « ... car ici les racines des hommes étaient leurs enfants, elles poussaient dans l'avenir, non dans le passé ».

L'enfance, dans ce roman étrange et beau, apparaît comme l'âge de l'accomplissement : « // semble à Natalis... que l'enfant qu'elle avait été alors savait déjà tout de la vie, et que de vivre l'éloignait sans cesse de cette connaissance éperdue. » La mère de Natalia aimait à lui dire : « Il n'y a rien à attendre de la vie ni des autres, et un peu seulement de soi. » C'est donc un maineur de quitter l'enfance pour commencer à « vivre » - at surtout si l'on est une femme, comme Natalia l'apprend à ses dépens.

Comment perd-elle ce bien suprême, son enfance? Par un scandale, qui n'était pourtant qu'une étourderie : attirée par la curiosité, elle s'est approchée trop près d'une troupe de tziganes. Un jeune homme a posé la tête sur son giron, et ils ont dormi toute la nuit ensemble, en toute innocence. Voici Natalia déshonorée, écartée de tous les leux et de

Velko, le sellier, l'écousera tout de même, et elle le suivra dans sa longue route vers Sofia, mais c'en est fini de la liberté. « Tu n'es qu'une femme. » En silence — car son mari et elle ne parient guere. — Natalia vit dans la honte sa dépendance, ses souffrances, et même les joies violentes de son corps. Ses enfants seront sa raison de vivre, et elle devient semblable à sa mère. Guerres, séparations, blessures, privations, « l'absurdité des hommes n'avait plus de limites ». La sagesse des femmes est toute dans cette tendresse qui coule comme un fleuve, des parents aux enfants et aux petits-enfants, tendresse qui donne tous les courages et invente inlassablement une foule de petits bonheurs : maison propre, linge frais, soins attentifs, labeur toulours à refaire, iusqu'au iour où l'ancienne Natalia est devenue « Baba » — « veuve. seule et réveillée ».

tous les travaux de ses amies.

Chant d'amour, hymne à la vie humble, ce grand roman d'une sensualité ingénue est d'un écrivain accompli, en possession de toute la maîtrise de son art.

JOSANE DURANTEAU. \* Natalia, par Liliane Guignabodet. Albin Michel, 285 pages, 69 F.

### MUSIQUE

# BERIO DIRIGE L'ORCHESTRE DE PARIS

La présence d'un des plus célèbres compositeurs d'aujourd'hui. Luciano Berio, à la tête de l'Orchestre de Paris jeudi soir, avait suffi à faire fuir une partie des habitués de la salle Pleyel, et peut-être aussi celles de Gabrieli et Frescobaldi. inconnus au répertoire malgré leur age rassurant (tout juste quatre cents ans pour le second, un peu plus

pour le premier). Curieuse idée d'ailleurs que d'avoir inscrit à ce programme les transcriptions pour grand orchestre d'un motet de Giovanni Gabrieli (par Maderna) et de quatre pièces pour orgue ou clavecin de Frescobaldi (par Ghedini), belles musiques confortables, desserts bien sucrés per d'excellents pâtissiers, devenus totalement «anachroniques » et insupportables à noure époque où les trésors de la musique ancienne sont largement ouverts. dans leur vérité historique. Mais l'intérêt du concert résidait essentiellement dans trois œuvres de

Encore (1978), qu'il a intégré à son opéra la Vera Storia, vous jette au visage le tableau coloré d'une foule, scrutée par un regard pétillant. Mille activités tiennent au large dans les quelques minutes de cette page, un peu analogue à la semaine grasse de Petrouckka.

Bewegung (Mouvement) de 1971, dont c'était la première audition en France, est empreint de la même magie orchestrale, issue d'éléments simples en perpétuelles transmutations. Mais ici, c'est une sorte de grande méditation calme, presque étale, où les claviers et les harpes, entre autres, décrivant des lignes montantes et descendantes, qui se croisent selon des tempi indi gaux, créent une atmosphère féerique tandis que monte du fond de l'orchestre quelque lente respiration de la nature. Tout un travail de marquetterie très fine renouvelle sans cesse l'intérêt de la trame. Le mouvement de fond finit par dominer. avec des broderies de sonorités merveilleuses, et après une brève apothéose de midi, tout s'éteint.

oasis de calme émergent à peine d'une trépidation constamment trémolante. On a suivi avec plaisir cette brillante et longue partie de tennis, superbement jouée par Bruno Camino et Antonio Ballista d'un côté, l'Orchestre de Paris, drivé avec une extrême précision par Berio, de l'autre, mais sans jamais être pris

par -l'enjeu ». Aux admirateurs du musicien, signalons ses Entretiens avec Rossana Dalmonte (1), un livre très 89 F.

savoureux et fourmillant d'idées. d'une philosophie brillante, un peu bavarde parfois, mais d'une grande précision pour tout ce qui concerne le métier du compositeur. L'onvrage demande cependant une bonne connaissance préalable de l'œuvre de Berio, d'autant qu'il est dépourvu de tout point de repère.

JACQUES LONCHAMPT.

(1) Ed. Jean-Claude Lattès, 192 p.,

#### **VARIÉTÉS**

UNE «BAFOUILLE» DE RENAUD A M. LE PRÉSIDENT

Après avoir longuement voyagé à bord d'une goélette de 14 mètres, entre les Canaries et la Grèce, Renaud revient avec ses chansons en argot, en verlan, avec son mélange de gousille et de tendresse mélées, avec son authenticité, son style direct et ses coups de gueule.

Le 17 janvier prochain. Renaud inaugurera la nouvelle salle de spectacle au parc de La Villette. Pour préparer catte rentrée, l'auteur de Laisse béton vient de publier un nouvel album (« Morgane de toi »), où il reprend à sa manière le thème du déserteur, exploité autrefois par Bons Vian :

Monsieur le Président je vous fais une bafouille. que vous lirez surement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir -un coup d'fil de mes vieux parce qu'ies gendarmes s'étaient pointés chez

euor (...). J'irai pas en Allemagne · faire le con pendent ídouze mois dans une caseme infâme avec des plus cons au'moi J'aime pas r'cevoir des ordres î aime pas me lever tôt j'aime pas étrangler] un bor-

plus souvent qu'il ne feut. Surtout, c'qui m'déplaît c'est que j'aime pas la guerre (...)

« Cette chanson, dit Renaud, est une réaction à ce que je considère comme la plus grande trahison de la gauche. Je n'ai jamais été un emballé du socialisme et je n'ai pas fait de déclaration au moment des élections de mai 1981. Mais j'ai tout de même mis un bulletin dans l'urne : au premier tour, avec le nom de Coluche, au deuxième, avec le nom de Mitterrand.

» On se sent délà un peu stupide de voter. Quand les promesses électorales ne sont pas tenues, on a l'impression, comme moi, d'avoir été dupé par les socialistes sur le nucléaire, l'armée et la politique militaire de la France.

».Ma position n'a rien à voir avec le mouvement pacifiste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Depuis que je fais du bateau, j'ai ouvert les yeux sur un tas de choses et, sans être écolo, je me dis que la vie de mes gosses est entre les mains de Reagan, Andropov, Mitterrand et quelques autres et que ce n'est pas très rassurant. La déserteur de ma chanson, c'est un glandeur qui refuse l'armée pour des raisons humanitaires. »

\* 33. Polydor 815 300-1.

# Deux pâtissiers et un magicien

Berio.

Beaucoup plus connu, le Concerto pour deux pianos (1973) m'a toujours paru quelque peu irritant. Car on n'arrive pas à déceler la saveur proprement musicale de ces jeux. d'une écriture étincelante où les pianos et l'orchestre se renvoient les mêmes éléments fébriles vibrionnants, reflétés dans d'innombrables miroirs: quelques rares et belles

«Le Déserteur », version 1983

J'avais pas le choix.

CLAUDE FLÉOUTER.

théâtre gérard philipe saint-denis à partir du 8 novembre d'après mise en scène saskia cohen tanugi Charaduction tablieup- theatre historia 59 BD JULES-GUESDE LOC. 243-00-59 FNAC - AGENCES

NOUVEA.

THE EST !

Gerst St.

ing (interior

-i 515€ (71 ±

100

· --

Million 250

in 12 · · · · · ·

·== \*\*\* Tee!

regional of the

EIRE DE LE CO

Series in the series

14 3 to 1

IMS - PARISH NA

AMCHEBIE En .

TENTER ATTENDED

Theilte.

SHOW CHELN

POETAL NEEDT:

MODE HALLENNE

Section 3

ARME DES CHANGE.

2 HEURES

DE RIRE

Martin Lagger:

MA VEDE ====

E ANS. PIERRE L

ייסרייים איניים איניים

Hetro St. Geg.

in lespite

STORR DE L'INC.

GREET OF

W

運 机铁环 医

\$317.57 61

Car Harthay.

ALLAND - SEE

• : : -

BLEEDWAINS TOP 2 FORW ARENIX "A. gent and in decid IN CLUB TOTAL A SECTION ASSESSMENT Papel I Lafff 😕 Te fra. pinered res !! PAPART CHAFT the manager of the 多名的复数英格兰 医多种性坏疽 一种 瓦瓦 医多面线 THE STATE OF THE S NOT REPLE . 14.2 1 the Contract affice for ንንንጫዊ ፈነጫቸው እ<sup>ተ</sup>ልሰች p. 电影音整理 (相称 ) [2]选择[ ் நாட்ட வேறு இருந்துக

不可有 計 輔 A LECT SEE AL CORRECT SHEATS **企业的设施的** 文文文文 医发 61年前,54 5 (Part 4 # 1) The second second 2 2 yg - 2 + 5 = 2 2 = 4 % = the state of the state of 3 1 g 4 8 .. 4 . 4 32 ... 32 ... 4 **文本 6位 30 1年 8 日 8 日** CARL BELLEVIEW

ध्या ४ देखा है जिस्सा विशेष्ट

. - 1'- - "'a~4

The state of the s Company to be a second ME 4 数 4.2% · \*\*\* 本で - サラー -La-Traustand. See Ge 🏥 🥲 ir. niyisə biliyedə MRTHE COUNTY MSG 266 城路复数多 "本;~~ A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT **陈秋芳,就是朱曜**二十二年,中心

and the state of **与我们下了新山南市 电流流差** A se tumbenget Latt Frank English The strategie of a state of the WER TO BE THE STATE OF THE **了我们是我们的我们的** Plainant Deriv **建筑水区"水区水土东水** LPT SEPECE

**护理官法的官员** POTENTIAL INCH PLANTANCE CO The Land of the Monte of the SAINT GEORGISS (E) THE PERSON LABORATED STEEL STREET, NE. THE THE STREET Terrette !!

THEATRE PEDGA \* ' 'm \$500 m ारी विकास करें जाते केवल है होते हैं TYMPILES (\*\*\*\*) COLUMN TO THE TELEPHONE Citize de la Mariame rights on Carry THEATRE 4. BOUR े अधिकास श्रेष्ट हैं। THEATRE DE DIX . Charles and

Allen Tige, etaman en THEATRE MAR HA The Committee of the Hard R **VULC** 

TYRA en conc

SAVED 5 NOV MUC DE LANEE -The Attention - ELR!

TUNDI 14 VOLEMBR eta, de prantis DE CHANGINS et de DANSES d'ARI AGALERIE DU MESSAGER

or obre at 24 novembre

المراجع المادة والمراجع المادة والمراجع المراجع المراج THE DE LA COSTE DA DOUGLAND DE VAUGISSIE

S

**4)**: 1):

۲<u>۵</u>۱,

-זבקק

ınt-

ile:-

ů.

11 : Ru-

61; i.C. 90

14s-27-28-

**1**12-

¥L,

<u>ئ</u> ا}

1 Z.

**...**2-

fait trois enfants. (Née à Paris en 1921 Lillabet, det a passé ses douze Après avoir obtenu de licence de : csti-langue et litterature de la langue et litterature de la langue et litterature de la langue et la De retour en France elle tut 

#### simple

tous les travaux de ses ans Velko, le sellier. de même, et elle := : :: :: 0 () longue route vers 30% mag. est fini de la liberia . 7. qu'une femme, v =- Edence son mari et et e ne pere guere. - Nataha in pansiang sa dépendance se souther. et même les joies molentes de la corps. Ses entart fators son de vivre, et e e extent te blable a sa mere di arres, secon tions, blessore: 200 sker e l'absurdité des plus de limites . \_= >= >= pequage ferumes est toute tens cettere drasse qui colle comme fleuve, des parent, and anigne. aux petits-enfact : 'enclasse: donne tous les courages, וווי פרע ברות משלמות ווויצע ברות ווויצע de petits banheurs maisone pre, linge mas and attenlabeur toujours a rate of public jour où l'antiert l'arais e devenue « Esti - ...... Soule et re Chant diamount in the alex humble, co prend nomen to sensuainte materiat de la comp vein accomp. of contensors

toute la maîtris- le singe

JOSANE DURANTEAU

\* National and the Contraction

det Alban Maria and a same and

#### E DE PARIS magicien

- **೧೯೮೭**೬೬೬೮ ನಿರ್ವಹಿಸಿ de tout part a state of JACQUES LUNCHUR

ENAUDAN III.

n, version 198

a Cette est are taken COMPAGET R. C. manisur J. *್ರಕ್ಷಣಾ*ತಿಕ್ಕ ಪರ್ಚಿ hame et 😁 : ration a. can may 1900 mëme ma 14.70 - בים מוסרו BVCC & ا دنام عالم وال

a Or other

2-20 3e Presses on " terue). Same of the party ASS STORE 1. Simple of ha Francisco 3 M2 75 8 BINE ME fact Drawn moner: Fr **53**1420 UT 135 3" -MEDIC 18 " gosses en Flee: 3" - " Quadiques d **035** 753 de me doc 4

# théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

VAGUE A L'AME - Cartoucherie-Chaudron (328-97-04), 20 h 30. DÉRIVE A L'ÉCUME D'AMOUR. -Grand Hall Montorgueil (296-04-06), 20 h 30.

OSCAR ET WILDE. - Déchargeurs (236-00-02), 20 h 30. LA TEMPESTA (es italies). -Odéon-Théatre de l'Europe (325-70-32), 20 h. TITUS ANDRONICUS. - Theatre Présent (203-02-55), 20 h.

LA DERNIÈRE BANDE. - Ambervilliers, Commune, salle II (833-16-16), 21 b. BLEU BANLIEUE - Montreul salle Berthelot (287-86-24), 21 h. LAST LUNCH. - Blancs-Mantenux

LE CHARIOT DE TERRE CUITE. -

(387-15-84), 21 h 30.

Champigny, CMA Gerard-Philipe 1880-90-90), 20 b 30. ACTING SHAKESPEARE (co anglais). - Petit Odfon-Theatre de l'Europe (325-70-32), 18 h. MADAME, PAS DAME - Versailles, Montansier (950-71-18),

#### Les salles subventionnées et municipales

CHAILLOT (727-81-15), Grand Foyer, 20 h 30 · Tombeaux de poupées. PETIT TEP (797-96-06), 20 h 30 : Clair

BEAUBOURG (277-12-33) Cinémavideo: 15 : Balthus-Le monde mystoneux de l'ensance : Jeux interdits; 16 h : Daras filme ; 18 h : Joan Logue, J.-P. Fargier; 19 h : l'Argentine à l'houre zero: Télévision 1983 : Quatrieme Semaine des réalisateurs de télévision (projections et débats). THEATRE DE LA VILLE (274-22-77). 18 h 30 : Colette Magny.

CARRÉ SILVIA-MONFORT (531-28-34), 19 h 30: les Nuits fabulcuses du Kathakali.

#### Les autres sailes

A DEJAZET (887-97-34), Semaine de la Marionnette: 19 h 30: Théâtre Manarf 20 h 30: Teatro delle bricole. ANTOINE (208-77-71), 20 h 30 : Coup de

soleil. ARTS-HEBERTOT (387-23-23), 18 h 30 : Speciacle de la Fontaine ; 21 h : le Misanthrope. ASTELLE-THEATRE (238-35-53),

20 h 30 : le Malentendu. ATELIER (606-49-24), 21 h.: Cocteau Marais. ATHÉNÉE (742-67-27), 21 h: le Pélican.

BASTILLE (357-42-14), 19 h 30 : De l'autre côté de la lune ; A Lilian Gish. BOUFFES - PARISTENS (296-60-24), 21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (227-25-95), 20 h 30 : les Deux Fils de Pedro Nerf de Bœuf.

CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod zodzod...iaque. CARTOUCHERIE, Épée de Bols (808-39-741, 20 h 30 : la Maison de Bernarda Alba; Tempēte (328-36-36), 20 h 30 :

CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Grand Théâtre, 20 h 30 : la Parodie ; Resserre, 20 h 30 : Dommage qu'elle soit une putain: Galerie, 20 h 30 : les Тгоусплез.

COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41). 21 h : Revieus dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (723-37-21), 20 h 45 : Chacun sa vēritē. COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22), 20 h 30 : la Manie de la villégiature. CONSTANCE (258-97-62), 20 h 45 Appelez-moi Arthur ou les mystères de la

DAUNOU (261-69-14), 21 h: la Chienlit. DÉCHARGEURS (236-00-02), 22 h : V2 ma Terre quelle belle idée.

#### THEATRE ST-GEORGES 2 HEURES

**DE RIRE** Christian CLAVIER - Tanya LOPER Martin LAMOTTE

**MA VEDETTE AMÉRICAINE** 

de FRANÇOIS COUTARNOUX m. en s. PIERRE MONDY Sorrée 20 h 45 - Mat. dim. 15 h. LOCATION: 878-63-47 51, rue Saint-Georges Metro St-Georges

Hard Rock

**TYRANT** en concert

SAMEDI 5 NOVEMBRE kus Alesca-Lorraina - R.E.R. BOSSY-ST-LÉGER

SALLE PLEYEL Récital de piano

AIRS DE CHANSONS et de DANSES d'ARGENTINE

jean effel

Tous les jours sauf Dimanche et Fêtes

MUSÉE DE LA POSTE 34 boulevard de Vaugirard - Paris 15e

Opéra

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-28+

> (de 11 heures à 21 heures. sauf les dimanches et jours fénés)

#### Vendredi 4 novembre

THÉATRE DE PARIS (280-09-30),

THEATRE DU ROND-POINT (256-

THÉATRE 13 (588-16-30), 21 h : l'Emoi

THÉATRE 14 (545-49-77), 20 h 30 :

THÉATRE 18 (226-47-47), 22 h : Bruits

TOURTOUR (887-82-48). 20 h 30 : Le so-

leil n'est plus aussi chaud qu'avant; 22 h : le Bel Indistérent, l'Amour tou-

18 h 30 : Sacha, Tristan, Jules et les au-

UNION (246-20-83), 20 h 30 : le Chant

VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

AU BEC FTN (296-29-35) 20 h 30 : Tohu-

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) I:

20 h 15: Arcuh = MC2; 21 h 30; les

Démones Loulou; 22 h 30 : les Sacrés

Monstres; II: 20 h 15: les Cards;

18 h 15: Welcome Pingouin; 20 h:

Chant d'épandage ; 22 h 15 : l'Auvent du

Tiens. voilà deux boudins: 21 h 30 :

Mangeuses d'hommes : II : 20 h 15 : Dieu

m'tripote; 21 h 30 : le Chromosome cha-

tonilleux; 22 h 30 : Fais voir ton Capi-

DIX HEURES (606-07-48) 22 h : The De-

L'ÉCUME (542-71-16), 20 h 30 : Toupie

LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h :

**POINT-VIRGULE** (278-67-03), 20 h 15 :

RESTOSHOW (508-00-81), 20 h 30

SENTIER DES HALLES (236-37-27),

SPLENDID SAINT-MARTIN (208-

LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15 :

VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30 :

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-

DEUX-ANES (606-10-26), 21 h : ΓΙπρδι

CENTRE CULTUREL CORÉEN (720-

THEATRE 18 (226-47-47), 20 b : Cho-

THEATRE DE PARIS (280-09-30),

20 h 30 : Ballet mational des Philippines.

83-86), 19 h 30 : l'Heure du coq.

Phèdre ; 21 h 30 : Apocalypse Na.

P. Miserez: 23 h : Chez Panique.

44-45), 21 h: On perd les pétales.

Vous descendez à la prochaine ?

tion belles-mères méchantes.

Je voux être pingouin ; 22 h 15 : Atten-

Tranches de vie: 21 h 30 : le Ticket:

22 h 30 : Moi je craque, mes parents ra-

Hommage à Gribouille ; 21 h 45 : Y'a du

20 h 15 : On est pas des pigeons ; 22 h :

21-93), 20 h 30 : Un pneu, c'est un pneu;

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51)

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) 1:20 h 15:

Bahut: 22 h: le Président; 23 h 30 :

tres : 21 h : la Nuit du 16 janvier.

(522-08-40).

(272-08-51),

70-80), L 20 h 30 : Les affaires sont les

20 b 30 : Sortilèges.

affaires; IL 21 b : les Exilés.

Goodbye paradis cancan.

TRISTAN-BERNARD

Les cafés-théatres

Mod'Mod'Show.

22 h 30 : Fouillis.

pavillen 4.

bile Show.

or not Tourse

Trenet dans l'air.

22 h : les Burlingueurs.

Les chansonniers

La danse

vauchée du vent.

Les opérettes

mari à la porte.

**ELYSÉES-MONTMARTRE** 

25-15), 20 h 30 : l'Amour à Tahiti.

TOURTOUR (887-82-48), 18 h 30 : Un

KCD PRESENTE

LUNDI

LOC:3 FNAC.CLEMENTINE.

BEAUBOURGEOIS

19 h 30 : la Spécialité.

ELDORADO (208-23-50), 20 h 45 : le Don Juan de la Creuse. EDOUARD-VII (742-57-49), 21 b : Mademoiselle Julie.

ESCALIER D'OR (523-15-10), 21 h : Louise-Emma. ESPACE-GAITÉ (327-13-54), 20 b 15 Bonn' Femme aux camélias. ESPACE GIRAUD-PHARES (233-

55-77), 20 h 30 : Fantaisie mineur, ESSAION (278-46-42) L 20 b 30 : A. Violeta; 11. 21 h: le Rite du premier soir. FONDATION DEUTSCH-DE-LA-MEURTHE (340-36-35), 21 h : Réch

d'une passion envahissante. FONTAINE (874-74-40), 20 h 15 : Vive les femmes. GALERIE-55 (326-63-51), 21 h : Public

Eyes - A Private Ear. HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Lecon; 21 h 30 : Pinok et Mattro ; 22 h 45 : Cabaret Dade. LA BRUYÈRE (874-76-99), 21 h; Mort

accidentelle d'un anarchiste. LIERRE-THEATRE (586-55-83), 20 h 30 : la Colonie pénitentiaire. LUCERNAIRE (544-57-34) L 18 h 30 : Cajamarca ou le supplice de Pizarre; 20 h 30 : l'Entonnoir : 22 h 30 : Bobby Lapointe : IL 18 h 30 : la Voix humaine. 20 h 15: Six houres au plus tard; 22 h 30 : Visages de Cocteau : Petite salle, 19 h 45 : Mozartement vôtre ; 22 h 15 : Baudelaire du mal.

LYS-MONTPARNASSE (327-88-61),

MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 : les Serpents de pluie. MARAIS (278-03-53), 20 h 30 : Le roi se

20 h 30 : Vendredi, Jour de liberté.

MARIGNY, Salle Gabriel (225-20-74), 21 h : les Sales Mômes. MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera

MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le Vison voyageur. MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 ; Cyrano de Bergerac.

MONTPARNASSE (320-89-90).20 h 45 : Comment devenir une mère prive en dix leçons ; Petite salle, 21 h : Hérode le grand.. NOUVEAUTÉS (770-52-76), 20 h 30 :

Entourlogge. ŒUVRE (874-42-52), 20 h 30 : Sarah. PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : · ta Fille sur la banquette arrière. PLAISANCE (320-00-06), 20 h 30; la Seconde Surprise de l'amour.

POCHE-MONTPARNASSE 92-97), 20 h 15 : la Dernière Bande ; 21 h 15 : Restaurant de nuit. PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53). 21 h: K2.

POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 45 : Il Si-RENAISSANCE (208-18-50), 21 h : Théstre de Bouvard.

SAINT-GEORGES (874-74-37), 20 h 45 : Ma vedette américaine. STUDIO FORTUNE, 21 : Dans un siècle

TAI TH. D'ESSAI (278-10-79) L : 20 h 30 : Tartuffe ; IL : 20 h 30 : Fando et Lys. THÉATRE D'EDGAR (322-11-02),

20 h 15 : les Babas cadres ; 22 h : Nous on fair où on nous dit de faire. TEMPLIERS (278-91-15), 20 h 30 : Cinquante-neuf minutes d'attente; Se-maine de la Marionnette, 22 h 30 : Compagnie Ph. Genty. THEATRE A.-BOURVIL (373-47-84)

21 h : les Dames de fer. THÉATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), 18 h 30; le Grand Ecart; 20 h 30 : l'Orchestre : 21 h 30 : An secours papa, maman veut me tuer.

THĒATRE NOIR (346-91-93), 20 h 30 : les Crocodiles.

**VULCAIN** 

M.J.C. DE LIMER. - BREVANNES

LUNDI 14 NOVEMBRE, 20 h 30

BACH, BEETHOVEN, LISZT

NOVEMBRE GALERIE DU MESSAGER 17 octobre au 24 novembre

21H

BOUFFES - DU - NORD (239-34-50), 20 h 30 : le Cadeau de l'empereur (Giovanna Marigi).

Le music-hall

ALLIANCE (544-41-42), 20 h 30 : Musiques du pays de Baal et d'Astarte. BOBINO (322-74-84), 20 h 45; M. Le Fo-

FORUM (297-53-47), 21 h: Una Ramos. GYMNASE (246-79-79), 21 b: G. Bedos. MARIGNY (256-04-41), 21 b : Thierry Le Luron. OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : G. Bê-

PALAIS DES CONGRÉS (758-13-33), 20 h 30 : Sylvic Vartan PALAIS DES GLACES (607-49-93), 21 h : Chopélia.

TANLERE (337-74-39), 20 h 45 : G. El-THÉATRE DE LA PLAINE (250-15-65), 20 h 30 : Armason.

#### Les concerts

Lacernsire, 21 h : D. Wod (Boethoven, Schoenberg). Selfe Picyel, 20 h 30 : F. Guida (Bach, Chopin, Beethoven...). Saile Gaveau, 20 h 30 : Ensemble orchestral de Paris, dir. : M. Bourgue (Beethoven, Weber, Strauss). Hôtel Héronet, 20 h 30 : M. Chauveau (Chopin, Schumann, Liszt...). FIAP, 20 h 30 : G. Torma, Yanouchevsky, Y. Severe (Brahms). Centre culture! Rose-Croix, 20 h 30 B. Berstel. Crypte Sainte-Agolis, 20 h 30 : Concert guitare Villagemez.

#### Les festivals

FESTIVAL D'AUTOMNE (296-12-27)

Théâtre Théâtre Fontaine (874-74-40), à 22 h : le Bagnolet, Théâtre des Malassis (364-77-18), à 21 h : Société adoucie. Théstre de Paris (280-09-30). - Petite

saile, à 20 h 30 : Sortilèges.

Concerts Théstre de Challiot, salle Gémier (727-81-15), à 20 h 30 : Une épopée musicale sur le diable (Kagel).

FESTIVAL THEATRAL DE LA VALLEÉ DE MONTMORENCY (412-85-89)

Englisen, Hall Garmier (412-85-89), à 2) h. Fastes d'enfer. Montmorency, l'Eden (964-44-31), à 21 h : le Quatnor. Taverny, Saile des Fêtes (995-21-55), à 21 h : les Métamorphoses de Robinson.

#### En région parisienne

Argestevil, C.C.M. (961-25-29), à 20 h 45 : J.-P. Farre. Ambervilliers, Th. de la Commune (833-16-16), à 20 h 30 : Émilie ne sera jamais plus oucillie par l'anémone. Animay-sous-Bols, M.C. (831-11-45), à 20 h 30 : Vive l'accordéon. Boulogue-Billancourt, T.B.R. (603-60-44);

à 20 h 30 : Mariage. Cergy, Th. des Arts (030-33-33), 2 21 h : Sol. Chelies, C.C. (426-10-96), à 20 h 45 : F.-R. Choisy, Th. P.-Elmand (890-89-79), 2

20 h 30 : Monsieur de Pourceaugnac. Elancourt, Apase (062-82-81), à 21 h Grand Ecart. Gennevilliers, Maison des Jeunes des Agnettes (799-55-47), à 21 h : J. Sommer, M. Edelin, D. Levallet, G. Marais. Issy-les-Monfineaux. Théâtre (645-21-70), à 20 h 30 : Ballet-Théâtre français de Nancy. Montreuil, C.C. J.-Lurcat (287-50-08), à 20 h 30 : J. Querlier Quartet, Montrouge, Royal Jazz (253-45-08), à 20 h 30 et 23 h 30 : Ch. Escoude, B.

Ferre, B. Reinhardt. Nanterre, Th. des Amundiers (721-18-81), à 20 h : les Paravents. Neuilly, Athletic (574-16-93), à 21 h : le Saint-Maur, Atelier-Théatre (889-22-11), à 21 h : M. Baquet.

Sartrosville, Théâtre (914-23-77), à 21 h A. Souchon. Le Vésinet, C.A.L. (976-32-75), à 21 h : Orchestre de chambre Antique Musica

SPECTACLES

THEATRE MUSICAL DE PARIS CHATELET

DU 11 NOV. AU 17 NOV.

Avec le collaboration de Aerolaneas Argentinas, Ministère de la Culture (Service des Affaires Internationales

LOCATION THEATRE 261.19.83 ET FNAC 549.05.28





Dans un décor-jardin de 1000 m², votre piano, le nouveau piano droit Daniel Magne (N), valeur 24.370 F, vous attend. Venez, inscrivez votre nom sur un bulletin et déposez-le dans l'urne, c'est tout. Le tirage au sort du 16 nov. fera peut-être de vous l'heureux gagnant.

ESPACE PLANOS DANIEL MAGNE 17, Av. Raymond Poincaré, Paris - 553 20 60 Mº Trocadéro



V.O.: GAUMONT CHAMPS-ELYSEES - GAUMONT HALLES HAUTEFEUILLE PATHE - LA PAGODE - ST-GERMAIN VILLAGE P.L.M. ST-JACQUES - 14-JUILLET BASTILLE - BONAPARTE LES PARNASSIENS

V.F.: IMPERIAL PATHE - LUMIERE - CLICHY PATHE - GAUMONT SUD GAUMONT CONVENTION - MIRAMAR - NATION - C2L ST-GERMAIN



EN RAISON DU SUCCÈS EXCEPTIONNEL

# NOMME est prolongé jusqu'au 17 février 84

mise en scène ROBERT HOSSEIN



Location au Palais des Sports tous les jours de 12 h 30 à 19 h - FNAC et toutes agences Par téléphone: 828.40.90 de 12 n 30 à 19 h tous les jours says le aimanche. Renseignements: 828.40.48

Location ouverte dès maintenant pour les Fêtes de fin d'année

classe - Parti

🛥 33 S 😘

### SPECTACLES

### cinema

Les files marqués (\*) sout interdits sux moins de treize aus, (\*\*\*) aux moins de dix-

La Cinémathèque CHAILLOT (704-24-24) 15 h. la Rone, d'A. Gance; Carte blanche à M. Bluwal: 19, Je suis un évadé, de

de R. Quine. BEAUBUUKG (278-35-57) 15, le Cabinet des figures de cire, de P. Leni: 17 h, Escalation, de R. Faenza: 19 h, Comme ta me veux, de G. Fitzman-

M. Le Roy; 21 h, Le destin est au tournant,

Les exclusivités

L'AMI DE VINCENT (Fr.) : Coisée, 8 (359-29-46); Français, 9- (770-33-88); Miramar, 14 (320-89-52), - - -L'AMIE (All., v.o.) : Gaumont Halles; 'I' (297-49-70); Saint-Germain Studio, 5\* (633-63-20); Elysées Lincoln, 8\* (359-

36-14) ; Colisée, & (359-29-46) ; Parnassiens, 14º (329-83-11); v.f. : Saint-Lazare Pasquier, 8: (387-35-43); Français, 9= (770-33-88). L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS

(Ass., v.o.) : Cinoches, 64 (633-10-82). ASSIA (Sov., v.o.): Cosmos, 6- (544-28-80). ATTENTION, UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE (Fr.) : Berlitz,

2º (742-60-33); Ambassade, 8º. (359-19-08); Nation, 12" (343-04-67); Montparmasse Pathé, 14 (320-12-06); Gaumont Convention, 15 (828-42-27). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2 (508-

LA BALLADE DE NARAYAMA (Jap.; v.o.) : Gaumout Halles, 1" (297-49-70) ; Hautefeuille, 6 (633-79-38); La Pagode, 7º (705-12-15); Colisée, 8º (359-29-46); Parmassions, 14 (329-83-11); v.f., Impérial, 2º (742-72-52); Nation, 12 (343-04-67); Montparnos, 14 (325-

LA BELLE CAPTIVE (Fr.): Denfert (H. sp.), 14 (321-41-01). BENVENUTA (Fr.-Belg.) : Lucernaire, 6 (544-57-34); U.G.C. Odéon, 6º (325-

LE BOURREAU DES CŒURS (Fr.) : Rex. 2 (236-83-93); Bretagne, 6 (222-57-97); Ermitage, 8= (359-15-71); Normandie, 8- (359-41-18); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Lumière, 9 (246-49-07) ; U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); U.G.C. Gobelius, 13\* (336-23-44): Mistral, 14 (539-52-43): Pathé Clichy, 18 (522-46-01). BRULER LES PLANCHES (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6º (326-48-18).

CARMEN (Esp., v.o.): Forum Orient Express, I= (233-42-26); Quintette, 5 (633-79-38); Elysées Lincoln, 8 (359-36-14); Parnessions, 14 (329-83-11). CHALEUR ET POUSSIÈRE (Ang., v.o.) : Quintette, 5e (633-79-38) ; Lucernaire, 6- (544-57-34); Marbeuf, 8- (225-18-45); Escarial, 134 (707-28-04); (v.f.) : Cine 13, 18 (254-15-12). CHANEL SOLITAIRE (Fr.) : Gaumont

Ambassade, 8= (359-19-08); Lumière, 9= (246-49-07); Parnassions, 14 (320-30-19). CHRONOPOLIS Logos III (FL sp.), 5

(354-42-34)LA CRIME (Fr.): U.G.C. Montpernesse, 92-82); U.G.C. Boulevard, 9- (246-

DANS LA VILLE BLANCHE (Suis.): Saint-Ambroise, 114 .(700-89-16) (H. sp.). DARK CRYSTAL (A., v.L) : Maxéville,

**9-** (770-72-86). LE DESTIN DE JULIETTE (Fr.) Olympic-Balzac, 9 (561-10-60). - -DIEU ME SAVONNE (Bost., v.c.) : Parnassions, 14 (329-83-11); (v.f.): Махоville, 9- (770-72-86).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TRIE (Bost.-A., v.o.) : Épéc de Bois, 5º (337-57-47); Marignan, 8 (359-92-82); (v.f.): Français, 9 (770-33-88); Montparnos, 14 (327-52-37).

DIVA (Fr.): Rivoli Beanbourg, 4 (272-63-32); Panthéon, 5- (354-15-04); Grand Pavois, 15. (554-46-85). LERMITE (Sov., v.c.) : Costnes, 6 (544-28-80). L'ETE MEURTRIER (Fr.) : Capri, 2º

(508-11-69); George V, 8 (562-41-46). LE FAUCON (Fr.) : Gaité Boulevard, 2 (233-67-06); George-V. 8- (562-41-46); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06); Tourelles, 20° (364-51-98)... FLASHDANCE (A., v.o.) : Saint-Michel, 5- (326-79-17) ; Studio Médicis, 5- (633-25-97); Biarritz, 8 (723-69-23); (v.f.):

Rex. 2 (236-83-93) : Paramount Opera, 9- (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10); images, 18 (522-47-<del>9</del>4). FRAGMENTS POUR UN DISCOURS THEATRAL - VITEZ - LE CONSER-VATOIRE (Fr.) : Studio Bertrand, ?

(783-64-66)... FRANCES (A., v.o.) : Studio de la Harpe, 5 (634-25-52) ; Gaumout Ambassade, 8 (359-19-08); Bienventle Montparnasse, 15 (544-25-02). - V.L : U.G.C. Opera, 2 (261-50-32).

FRÈRE DE SANG (A., v.o.) (\*): 74 Art Beaubourg, 4-(278-34-15) (H. sp.). FURYO (Jap., v.o.): 7 Art Beaubourg. 4 (278-34-15). GANDHI (Brit., v.o.): Chiny Paisce, 5 (354-07-76) ; Acacias, 17 (764-77-83).

LE GÉNÉRAL DE L'ARMÉE MORTE

(Fr.-It.): U.G.C. Opéra, 2º (261-

information-consommateurs

WITH CYCLONE EFFECT

CRAVIN

50-32); Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36); U.G.C. Danton, 6- (329-42-62); Biarritz, 8 (723-69-23); Parnassiens, 14 (329-83-11).

LE GRAIN DE SABLE (Fr.) : Studio Logos, (354-42-34); U.G.C. Marbent, 8 (225-18-45); Olympic Entrepot, 14 (545-35-38). HANNA K. (Fr.-A.): Ambassade, 84

(359-19-08). L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'AR-GENT (Aust., v.c.): Espace Galie, 14 (327-95-94).LES JOURURS D'ÉCHECS (Ind., v.o.) :

Forum, 1et (297-53-74); Olympic

Luxembourg, 6 (633-97-77). 30Y. (Pr.) (\*\*) : U.G.C. Marbouf, 8 (225-18-45) ; Maxéville, 9- (770-72-86). KOYAANISQATSI (A., v.o.) : Escurial, 13 (707-28-04).

LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Fr.): Grand Pavois, 15- (554-46-85) (H. sp.). LUDWIG-VISCONTI (It., v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6- (326-48-18).

LE MARGINAL (Fr.): Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Berlitz, 2= (742-60-33); Richelien, 2- (233-56-70); Clumy. Palace. 5 (354-07-76); Publicis Saint-Germain, 64 (222-72-80); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Bretagne, 6 (222-57-97) ; Ambassade, 8° (359-19-08); Le Paris, 8: (359-53-99); Publicis Champs-Elysées, 8 (720-76-23); Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); Hollywood Boulevard, 9 (770-10-41); Paramount Opéra, 9º (742-56-31); Paramount Bastille, 12º (343-79-17); Nation, 12º (343-04-67); Fauvette, 13º (331-60-74); Paramount Galaxie, 13° (580-18-03); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Montparnasse Pathé, 14. (320-12-06); Victor-Hugo, 164 (727-49-75); Paramout Maillot, 17: (758-24-24); Wepler

(636-10-96). LE MONDE SELON GARP (A., v.c.) : Saint-Ambroise, 11° (700-89-16) (H. sp.). monty python; le sens de la VIE (A., v.o.): Quintette, 5 (633-

Pathé, 18 (522-46-01); Gambetta, 20

LES MOTS POUR LE DIRE (Fr.) : Rex. 2º (236-83-93); Ciné Beaubourg, 3º. (271-52-36); U.G.C. Montparmane, 6-(544-14-27); U.G.C. Odéon, 64 (325-71-08); U.G.C. Champs-Elysées, 8 (359-12-15); U.G.C. Boulevards, 9e (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C. Convention, 15e (828-20-64); 14-Juillet Beangrenelle, 15 (575-79-79); Marat, 16 (651-99-75); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).; Secrétan, 19 (241-77-99).

OCTOPUSSY (A., v.c.): Gaumont Halles, i= (297-49-70); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Marignan, 8 (359-92-82); Publicis Champs-Elysées, 8 (720-76-23); Normandie, 8 (359-41-18) : Kinopanocama, 15 (306-50-56). - V.L : Rex. 2 (236-93-83); Paramount

Marivaux; 2 (296-80-40); U.G.C. Opéra, 2. (261-50-32); U.G.C. Montparnasse, 64 (544-14-27); Parmount Opera, 9: (742-56-31); Fauvette, 13-(331-56-86); Montparnasse Pathé, 14-(320-12-06); Gaumond Sud, 14- (327-84-50).; U.G.C. Convention Saint-Charles, 15º (579-33-00); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Passy, 16 (288-62-34) : Paramount Maillot, 17 (758-24-24) Gammont Gamberts, 20 (636-10-96)

OUTSIDERS (A., v.o.) : Ambassade, & (359-19-08) : Rigito, 19- (607-87-61). — V.f.: Paramount Montmarire, 18 (606-

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

(Fr.): Forum, 1= (297-53-74); Berlitz, 2º (742-60-33); Richelien, 2º (233-56-70); Quintette, 5 (633-79-38); Saint-Germin-Huchette (633-63-20) George V, 8 (562-41-46); Marignan, 8 (359-92-82); Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); Normandie, 84 (359-41-18); Paramount Odéon, 6<sup>a</sup> (325-59-83); Français, 9<sup>a</sup> (770-33-88); Maxéville, 9<sup>a</sup> (770-72-86); Athéma, 12<sup>a</sup> (343-07-48); U.G.C. Gare de Lyon, 12<sup>a</sup> (343-01-59); Paramount Galaxie, 13<sup>a</sup> (580-18-03); Nation, 12 (343-04-67); Fauvette, 13 (331-60-74); Mistral, 14 (539-52-43); Momparmase Pathé, 14-(320-12-06); Bienvenne Montparmase, 15- - (544-25-02); 14-Juillet Beaugre-nelle, 15- (575-79-79); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Mayfair, 16 (525-27-06) Paramount Maillot, 17: (758-24-24); Paramount Montmartre, 18 (606-34-25); Secrétan, 19 (241-77-99); Pathé Clichy, 18 (522-46-01). PATRICIA (Aut., v.f.) (\*\*) : U.G.C.

Opéra, 2- (261-50-32). POUSSIERE D'EMPIRE (Franco-Vietnamien) : Ciné Beaubourg, 3= (271-52-36); Cluny Ecoles, 5 (354-20-12); Saint-Séverin, 5: (354-50-91); U.G.C. Rotonde, 6 (633-08-22); Biarritz, 8 (723-60-23).

RACKET (A., v.f.) (\*) : Impérial, 2\* (742-72-52). LE RETOUR DU JEDI (A., v.o.) : Gaumont Halles, 1 (297-49-70); Quintette, 5 (633-79-38); U.C.G. Denton, 6 (329-42-62); Rotonde, 6 (633-08-22); George V, 8 (562-41-46); Marignan, 8 (359-92-82); Paramount Mercury, 8 (562-45-76). — V.F.: Grand Rex, 2 (236-83-93); Berlitz, 2: (742-60-33); Opera, 2 (261-50-32); Français, 9 (770-33-88) : Paramount Bastille : 12 (343-79-17) :- Fauvette, 13" (331-60-74); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Miramar, 14 (320-89-52); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Gaumont Convention, 15: (828-42-27); Murat, 16 (651-99-75); Paramount Maillot, 17: (758-24-24); Wepler, 18. (522-46-01); Gammont Gambetta, 20-

LE ROF DES SINGES (Chinois, v.f.) Marais, 4 (278-47-86); Espac Gaité (H. sp.), 14 (278-47-86).

(636-10-96).

REVOLUTIONNAIRE POUR

LANOUVELLE

Foudrins et 11.60 mg de nieuline!

SPECIAL INTERIOR

CRAVEN 'S" SPECIAL

I'n tout nouveau filtre permet à la CRAVEN S

SPECIAL Rout interpal de n'affichet que 8 e me de

(e siltre presede plusicurs canaax peripheriques qui

bettitleif a fat the citaler bits cabidettent die fa

inuser ceta printique I in surire un introdes de la chalouillet deventement l'effective qui vont se printique printiple de vos particular de l'effective l'effecti

innée. Cela protuque à la surite du filtre des

ROSI EF LA GRANDE VILLE. (ALL; v.o.) : Marais, 4 (278-47-86).

RUE CASES NEGRES (Fr.) : Rio Opera, 24 (742-82-54); Cine Beaubourg, 34 (271-52-36) : U.G.C. Damon, 6 (329-42-62) : Biarritz, 8. (723-69-23) : U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13 (336-23-44); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06) 14-Juillet Beaugrenelle, 15. (575-

79-79); images, 18: (522-47-94).

LA SCARLATINE (Fr.): Marbeuf, STAYING ALIVE (A. 4.0.) -: U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08); U.G.C. Rotonde, 6- (633-08-22); Biarritz, 8- (723-69-23); Ermitage, 8- (359-15-71) Para-mount City, 8- (562-45-76). — V.I.: Rex; 2 (236-83-93); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); U.G.C Gobelins, 13 (336-23-44); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount Orleans, 14 (540-45-91); U.G.C. Convention, 15

TENDER MERCIES (A., v.a.): Bonsparte (mer., jeu.); 6 (326-12-12); Epte de Bois, 9 (337-57-47). TONNERRE DE FEU (A., v.f.); Arcades, 2 (233-54-58); Paris Loisirs Bow-

(828-20-64); Pathé. Clichy, 18- (522-

ting, 18-(606-64-98). TOOTSIE (A., v.f.) : Opéra Night, 2 (296-62-56) LA TRAVIATA (Tt. Va.); Vendome, 2

*(742-97-52)* LES TROIS COURONNES DU MATE-LOT (Fr.) : U.G.C. Opera, 2 (261-50-32); Cine Beaubourg, 3 (271-52-36); 14-Jaillet Parmasse, 6° (326-58-00); 14-Juillet Bastille, 11. (357-90-81) : Olympic Entrepot, 14-(545-35-38). LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.) : Den-

fort (H. sp.), 14 (321-41-01). UN BRUIT QUI COURT. (Fr.), Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18). UNDERGROUND USA (A., v.o.) : Action Christine, 6º (325-47-46), h. sp. VICTOR, VICTORIA (A., v.o.); Saim-Michel, 5 (326-79-17).

Opera, 2 (261-50-32); Haurefeullie, 6 (633-79-38); Marignan, 8: (359-92-82); Parmassions, 14 (320-30-19) VIVE LA SOCIALE (Fr.) .- Forum Orient

VIVEMENT DIMANCHE (FL); U.G.C.

Express, 1" (233-42-26); U.G.C. Odéon, 6: (325-71-08); Marbeuf, 8: (225-18-45); U.G.C. Boulevards, 9: (246-66-44); Montpaines, 14 (327-52-37). ZELIG: (A.) : Forum: 1# (297-53-74) Movies, 1= (260-43-99); Paramount Ma-

civaux, 2 (296-80-40) ; Soudio Aipha, 5 (354-39-47); Studio de la Harpe, 5 (634-25-52) (version angl. non s/titrée); Paramount Odéon, 6 (325-59-83), Monte-Carlo, 8 (225-009-83); Paramount Mostparnasse, 14 (329-90-10) Mistral, 14 (539-52-43); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Scorttan, 19- (241-77-99).

Carline - V.o. : Forum Orient Express, 1= (233-63-65); Paramount Odéou, 6 (325-59-83); Paramouni City, 8 (563-45-76); v.L.: Paramount Marivaux, 2 (296-80-40); Paramount Bastille, 12 (343-79-17); Paramount Gobelins, 13 (707-12-28); Paramount Origans, 14. (540-45-91) : Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Para-

LES PRINCIES, film français de Tony Gatlif. - Biarritz, 8 (723-69-23)

LA TRAGEDIE DE CARMEN, trois films français de Peter Brook. - Ver-

(246-66-44) UN AMOUR EN ALLEMAGNE, film franco-allemand d'Andrzej

LES FILMS

NOUVEAUX

CLASS, film antéricain de Levie

CLASS, film américain de Lewis John mount Montmartre, 18: (606-34-25).

> Marignan, & (359-92-82); U.G.C. Boulevards, 9 (246-66-44); 14-Juillet Bastille, 11" (357-98-81); Montparnos, 14" (327-52-37); Mistral. :14 (539-52-43); Paramount Montparinase,:14 (329-90-10); 14-Juillet Beaugreneile, 15 (575-79-79) : Pathé, Clichy, 18 (522-

sion Delavault : 14-Juillet Racine, 6 (326-19-68) : Publicis Matignon, 8 (359-31-97); version Gal: 14-Juillet Bastille, 11° (357-90-81); 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79); version Saurova : 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); U.G.C. Boulevards, 9°

Wajda: - V.o. : Gaumont Halles, 1" (297-49-70) ; Saim-Germain Village, 5 (633-63-20); Bonaparte, 6 (326-12-12) (à partir du 4); Pagode, 7 (705-12-15); Gaumom Champs-Elystes, 8 (359-04-67); 14-Juiller Bastille, 11 (357-90-81) (à partir du 4) : P.L.M. Saint-Jacques, 14 (589-68-42); Parnassiens, 14 (329-83-11) (à partir du 4); v.f.: Impérial, 2º (742-72-52); Lumière, 9º (246-49-07); Nation, 12º (343-04-67) (à partir du 4); Miramar, 14º (320-89-52); Gaumost Sud, 14º (327-84-50); Gaumonr Convention, 15 (828-42-27); Pathe Clichy, 18-(522-46-01).

Les grandes reprises

L'AGE D'OR (Fr.) : Templiers (H. sp.), 3 (272-94-56). ALIEN (A., v.o.) (\*) : Espace-Gané, 14. (327-95-94) : Rivoli Beaubourg, 4 (h. sp.) (272-63-32). APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*\*) : Champo, 5" (354-51-60). LES ARISTOCHATS (A. \*J.): Napo-1600, 17 (380-41-46); Grand Pavois, 15 BARRY LINDON (A., v.o.) : Logos L, 5 BLADE RUNNER (A., v.o.) : Rivoli Beanbourg, 4 (272-63-32); (v.f.); Opera Night, 2 (296-62-56). BREAKING GLASS (A. V.O.) : Studio Bertrand, 7º (783-64-66). LES CHIENS DE PAILLE (A., v.o)

(\*\*): Saint-Ambroise, 11 (700-89-16).

LES CINQ MILLE DOIGTS DU DOC-

TEUR T. (A. v.o.) : Action Christine Bis, 6: (325-47-46). LE CHOIX DE SOPHIE (A, V.A.): André Bazin, 13 (337-74-39). CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE (It., v.o.) H. sp.: Templicas, 3 (272-CRIA CUERVOS (Esp., v.o.) : Châtelet

Victoria, 1= (508-94-14); (H.sp.): Denfert, 14 (321-41-01) LE DAHLIA BLEU (A., V.a.) H. sp. : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77). DELIVEANCE (A., v.f.) (\*) : Bolic à films (H. sp.), 17- (622-44-21). DODES CADEN (Jap., v.o.) : Saint-Lambert, 15 (532-91-68).

LE DOULOS (Fr.) : Forum Orient Express, 1= (233-42-26); Richelien, 2-(233-56-70); Hautefeuille, 6. (633-79-38); Elysées-Lincoln; & (359-36-14) ; Parnassiens, 14 (320-30-19). EMMANUELLE (Fr.) (\*\*) : Paramount City, 8\* (562-45-76).

L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.o.) (\*\*):

Templiers (H. sp.), 3\* (272-94-56);

Grand Pavois (H. sp.), 15\* (554-46-85).

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.):

Rancisch, 16 (288-64-44). LES ENFANTS DU SOLEIL (Fr.): Mainis, 4 278-47-86). EN MARGE DE L'ENQUÊTE (A., v.o.) : Espaco-Galto, 14 (327-95-94). ERASERHEAD (A., v.o.) : Escurial 13 . (707-28-04). L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ (A., v.f.) : Pa-

ramount Opéra, 9 (742-56-31). EVE (A., v.o.) : Action Christine, 6 (325-LA FABULEUSE HISTOIRE DE DO-NALD.ET DES CASTORS JUNIORS (A., v.f.): Napoléon, 17\* (755-63-42).

FLESH (A, v.o.) (\*\*): Movies (H. sp.), 1= (260-43-99). GERERUD (Dan, v.o.) : Studio des Ursulines, 5 (354-39-19); Olympic Entrepot, 14 (545-35-38); Studio de l'Etoile, 17° (380-42-05). GIMDME SHELTER (A., v.c.) : Vidéostone, 6 (325-60-34).

CLISSEMENTS PROGRESSIFS DU PLAISIR (H.sp., Fr.) (\*\*) : Denfert, 14 (321-41-01). L'HOMME QUI RÉTRÉCIT (A., v.o.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77);

Olympic Balzac, 8 (561-10-60). IDENTIFICATION D'UNE FEMME (It., v.o.): Studio Bertrand (H.sp.), 7 (783-64-66). JESUS DE NAZARETH (IL v .f.) (première et deuxième partie) : Grand Pa-

JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉ-LAND (A., v.o.) : Cinoches, 6 (633-10-82): Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10). LAURA (A., v.o.) : Movies, 1 (260-43-99); Action Christine, 6: (325-47-46) : Mac Mahon, 17 (380-24-58).

MEME A L'OMBRE LE SOLEIL LEUR A TAPÉ SUR LA TÊTE (It., v.f.) : Arcades, 2 (233-54-58), Paris Loisirs Bowbing, 8 (606-64-98). MIDNIGRT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) : Capri, 2 (508-11-69). MONTY PYTHON SACRE GRAAL (A. v.o.) : Clary Ecoles, 5 (334-20-12). NEW-YORK, NEW-YORK (vers. intégr.) : Calypso, 17e (380-30-11). NIAGARA (A., v.o.) : Contrescarpe, 5

NOUS AVONS GAGNE CE SOIR (A., v.o.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-PORTIER DE NUIT (R., v.o.) (\*\*) : Champo, 5 (354-51-60). POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS (A., v.f.): Rex, 2 (236-83-93). TAXI. DRIVER (A., v.o.) (\*\*) : Parmassiens, 14 (320-30-19).

(325-78-37).

THE SERVANT (A., v.o.): Logos III, 5 (326-84-65)... UN NOUVEL AMOUR DE COCCI-NELLE (A., v.f.) : Rex, 2 (236-83-93) : UGC Montparaasse, 6 (544-14-27) : Royale, 8 (265-82-66) : Ermitage, 8 (359-15-71); Lumière, 9: (246-49-07) UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); UGC Gobelins, 13 (336-23-44); Mis-tral, 14 (359-52-43); UGC Convention, 15. (828-20-64); Murats, 16- (65)-99-75); Images, 18 (522-47-94). **VAMPYR** (Dan.) : Marais, 4<sup>a</sup> (278-47-86); Logos II, 5: (354-42-34); Sm-

dio de l'Etoile, 17e (380-42-05). LA VENGEANCE EST A MOI (Jap., v.o.) Risito, 19 (607-87-61). LE VOLEUR DE BICYCLETTE (IL v.o.) -: Forum, 1= (297-53-74); Olympic St-Germain, 6º (222-87-23); Olympic Balzac, & (561-10-60) : Olympic Entrepot, 144 (545-35-38).

# DE LA VIDEO

MERCREDI 9 NOVEMBRE A 9 H 30 AU CLUB13

Tous les professionnels de la vidéo sont invités à cette réunion.

Elle a pour objet la mise au point définitive de la campagne collective de la vidéo.

CLUB 13: 1, rue Junot, 75017 PARIS - Tél.: 254-15-12 Pour tous renseignements : R. SCHMID - 824-71-71

The same of the sa THE THE BEN COMPANY T gent at giar arres is a marringen gift der file · "是一点"。 不知為我的教育。 Burger Cherry British At , 11general selection in La grade Lieu A La de with the transfer that the same is a fine :-: "-Frequest (55 - 1908)

queren la les réalisateurs de

4.

المراجعة ال المراجعة ال

. N. 5. . . .

grafig, El gradian fant

ALCHARING AGENT TO ST

elimanetque la

· 医食物 医皮肤 医皮肤 医皮肤

THE WAY WAS TO SEE THE

ng: Leagha water 🛝

· Miller auf . sem En. g.

The state of the s

M. Bourges

कर कहा होता हाता. भागा हाता है Table 5 25-45 WHEN A THE THE PARTY OF REAL PROPERTY AND THE PARTY OF TH

Imprimerie du « Dauphiné li purrait être mise en vent the state of the second section of the second

The state of the s The state of the s ENGRAPH A CONTRACT OF THE STATE is indra walther sive mais com a francis THE Married Report to the Control of The second of the second of the second 2 1-100. gradien in der Beiter

MENANTESTATION. CONTRELA CHASSE

A COURRE

建 你会。这么

SPA ISA

व्याः दृष्टः 🖅 🕒

의 16 [1년#6 2----

State 12 S

\$ 16t

The District

Efficien:

O ....

forme attached

ज्ञातः ३ः

and the property of the state of 10 mg = 11 o o ilite di **gr**anda auto and appears The same and the same of the s r-leis is **V**eritein ಲ್ಲಿ ಸಾಹೀಚಿತ ನಿ The state of the s The second of th y M B han Harry

ಿದರು ೨ ನಿವಾದರ ಮೇ

M. Resigned appropriate

rang is in the majorit

Caes in marketing

aite du cut la de 🌬 To other transactive of the contraction of the cont de prove de Neures (1886) ೯೯೯ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮ ಭ್ರ**ತಕ್ಕೆ**ಇ entre les mains de pr interior water and the figure day ్కుడ్ చెక్కు తెలుకుండే త ner ser M. Robert Herr

 M is the street in the terr Preste – M. Jacques - Le réforme (eg s'i Title was read for the fir ::: ಚಿ.-<u>-ಬಿಂಬು ಚಿ.ಮ</u>್ ಾ ಅಕ್ಷರಾಮಾ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಗಡ fiorii accessor j

Transfer tirt ti Title Linear TO STANDENS TO SUB-TOTAL COMPARENCE OF C ಲೊಡಲು ರಕ್ಷ ಅಂತಪ್ರಕ್ಷಾಟಕ

그 시 생각하다 나는 그 같은 12대로 Author special pour tiekerse de Leuren Judi antices The Face Tip en Company F. Cana El & arra, en L Ter se Authore (few el Ein en Noble Cest, grad di Rodue - totali Ta de lectoura è qui

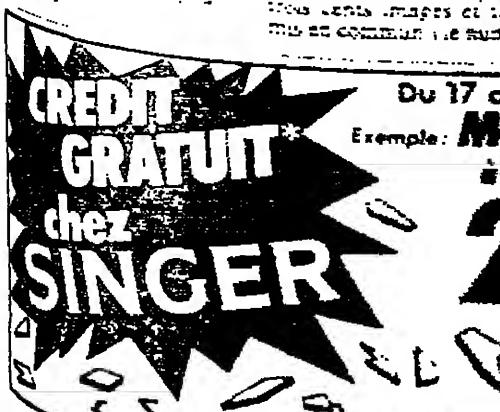



composé de ceux qu'on a coutume d'appeler les « saltimbanques » réalisateurs, producteurs, etc., -M. Hervé Bourges, P.-D.G. de TF I, a prononce, jeudi 3 novembre, un discours-programme qui se voulait mobilisateur. Message du nouveau capitaine à son équipage, en se souhaitant à lui-même tout d'abord de « rester un peu plus longtemps que ses prédècesseurs »...

Les grandes refines

ALIEN (A. v.o.)

LES ARISTOCHATS

(554-46-85).

BLADE RUNNER

BREAKING GLASS

Bis, 6 (325-47-46)

LE DAHLLA BLEL

DELIVRANCE LA

films (H. sp ), 170 1.

Lambert, 15: 1:32.0

LE DOULOS (Fr.

36-14); Parnassien. 120-y

EMMANUELLE

LEMPIRE DES SI

LES ENFANTS TO RADIS

LES ENFANTS DE LILLIA

LEVADE D'ALCARIA A III.

remount Ope:

EVE (A., v.c )

LA FABULEUSE STATISTE NE

FLESH (A. Vo. ... Grant if ..

GLISSEMENTS PERSESSIES

L'HOMME QUI RECENTING

Olympic Lawrence - Spare

IDENTIFICATION IN PER

JESUS DE NAZARARIA : . . .

MEME A LIGHTERS - WILEILE

A TAPE SUR Land 19 11 11

MONTY PYTHEN SEE CRAIL

NEW YORK, NEW YORK OF

NOUS AVONS OF THE NO

PLAISIR H .. . in

NALD ET DES TORS THE

(A. ) (1: Naporto 1: 15:55

Sindle get.

-- in Time

·\* <u>·</u> · <u>·</u> ·

••

DE AX

**V** 2500

Tp1. E--

Ranciagh, 16' (2....

DODES CADEN

City, 8' (562-5-

Templiers (H.

Grand Pavois (F

rais, 4 275-47-45

ERASERHEAD

1 1 1 20() -- 1 -- 1

GERTRUD DE-

/389-42-05 · CINEME SHELTE:

· + (32) -- 1

Olympic Builder

Exited the second

Street Street

JONATHAN LUAN

10-52 - - - - -

<u>(ምር</u>ትሎትላይ)

LAND A

43-191 A.T.

and the contract of

Tally Minds of the Control

. . : i . - . . . .

C.v.

Sept 1 Carlot

va. O. . . .

PORTIER DE NO.

Champe : -

Company of the second

TANI DRIVES

BATTAL .

THE SERVINE

171.24.61

MILLE A

COC Minn

Regarder :

132-15-

Lad Gare to

100 ace

15 (1257)

Wy Time Inches

AMPYR :

\$ 10 to 10 t

4. 10.1° 3

A VENGERNIE

k = 1

PULK UNE PUBLE

EN MORNE ATT

NIAGARA ...

7.7

MIDNIGHT EXPENSE

LAURA . 4

14: 1545-31-3

imes, 54 - 35 4 1 ...

47-401

EN MARGE DE

16on, 17 (380-41-4)

Beanbourg, 4 (20)

L'AGE D'OR (Fr.)

APOCALYPSE NOV

BARRY LENDON (

Bertrand, 7: 1783-64 . Vo.i

LE CHOIX DE SOP

CONTES DE LA FERRE ORDINA

CRIA CUERVOS (E

(IL, v.o.) H sp. plice

Victoria. Im (508-9: IH. Spill

Olympic Luxembon: 1018

ES CHIENS DE LLE (\*\*): Seint-Ambro.
LES CINQ MILLE L. 1315 DE LES CINQ MILLE L. 1315 DE LES CONTRACTOR DE LE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LE CONT

SELION OF

(327-95-94): Rive: Decker (277-63.31)

M. Bourges a réitéré sa volonté de - faire une télévision populaire de qualité ». Est-ce à dire que c'est la politique des sondages qui va prévaloir? M. Bourges s'en désend, mais explique: - Il ne faut pas confondre un instrument et une politique ». Il ajoute, cependant : • Je ne laisserai pas filer l'audience, pas plus qu'un gouvernement ne laisserait filer le franc (...). La seule raison d'être de TF 1, c'est le public. -

Pour M. Bourges, TF I doit - retrouver les chemins de la connaissance : l'histoire, plutôt que l'épistémologie; la découverte et l'exploration, plutôt que l'ethnologie; les livres et leurs auteurs plutôt que la littérature, l'art et les

Devant un imposant parterre spectacles plutot que la culture. En matière de fiction aussi, racontons de nouveau de vraies histoires. La marque de la sélévision française se retrouve dans les grandes adaptations, où l'on doit retrouver le romanesque, l'aventure et l'amour ».

> pouvons tous ensemble faire la preuve que (...) le petit écran n'est pas devenu aussi banal que ses concurrents veulent bien l'affirmer. Nous ne devons pas avoir le complexe du cinéma. (...) Nous ne devons pas avoir le complexe de la vidéo (...) TF 1 doit se préparer à participer elle aussi au grand choc de la communication moderne. Nous préparons un programme ambitieux autour de l'informatique au quotidien. Nous allons développer les programmes interactifs. »

matie d'antan.

par M. Louis Richerot, propriétaire

du Dauphine, en proie à des diffi-

cultés financières et dont le journal

était convoité par MM. Fournier et

Hersant. M. Richerot souhaitait ob-

tenir un prêt à court terme de

12 millions de francs pour la société

Saint-Ours, dont il est le principal

actionnaire, destiné à racheter les

immeubles abritant l'ensemble des

services et des imprimeries du Dau-

phiné libéré. Ces bâtiments sont es-

timés à plus de 20 millions de

Dans sa reconnaissance de dette,

M. Richerot s'engageait à rembour-

ser, avant la sin du mois de

mai 1983, M= Brémond, En l'ab-

sence de tout règlement, cette der-

nière devait, le 2 août 1983, faire

saisir les biens immobiliers de la so-

ciété Saint-Ours. Mardi 25 octobre,

le tribunal de grande instance de

Grenoble était appelé à se prononcer

sur le bien-fondé de la vente par ad-

judication du centre de presse de

Venrey. Son jugement sera rendu le

8 novembre. Si le tribunal accepte la

demande de M= Brémond. la vente

au plus offrant des murs du centre

de presse du Dauphiné libéré inter-

cipe au capital du Dauphiné libéré,

ne se porte pas acquéreur, le centre

de presse de Veurey pourrait alors se

retrouver dans quelques semaines

entre les mains de personnes qui

n'ont pas abandonné toute velléité

de contrôle du titre dauphinois, tel

M. Paul Dini, évincé en inillet der-

M. Chirac et la réforme de la

presse. - M. Jacques Chirac s'est

déclaré «inquiet» à propos du pro-

jet de réforme législative de la

presse annoncé par le premier minis-

tre (le Monde du 1º novembre). En

inaugurant, jeudi 3 novembre, une

exposition consacrée à l'histoire de

la presse entre 1851 et 1881 – orga-

nisée par la municipalité de Paris

dans la mairie annexe du deuxième

arrondissement, - M. Chirac a

déclaré qu'il resterait vigilant et

qu'il s'opposerait à une loi qui, s'ins-

pirant de l'-idéologie communiste

et socialiste », menacerait l'indépen-

Un numéro spécial

d'a Actuel ». - Le magazine Actuel

met en vente, le 2 novembre, un

numéro spécial pour « fêter la

richesse de l'Europe », réalisé

conjointement avec sept autres

publications: The Face, de Londres,

Tip, en Allemagne, Frigidaire, en

Italie, El Vibora, en Espagne, Wie-

ner, en Autriche, Oor, en Hollande,

et Etc. en Suède. Ces titres, en com-

pagnie d' Actuel, totalisent dix mil-

dance de ce secteur.

njer par M. Robert Hersant. - C.F.

Si M. Robert Hersaut, qui parti-

viendra le 29 novembre prochain.

#### LA BATAILLE DES JOURNAUX DANS LA RÉGION RHONE-ALPES

#### L'imprimerie du « Dauphiné libéré » pourrait être mise en vente

De notre correspondant

Grenoble. – Le centre de presse de Veurey (Isère), qui imprime le quotidien le Dauphine libéré, serat-il mis en vente sin novembre pour non-remboursement de dette? Tel est le nouvel épisode de la bataille engagée, il y a deux ans, pour le sauvetage du journal grenoblois. En 1982, M= Hélène Brémond, ancienne actionnaire majoritaire du Progrès de Lyon, avait été sollicitée

**SPORTS A Paris** 

#### **UNE MANIFESTATION CONTRE LA CHASSE A COURRE**

La chasse à courre fait à nouveau l'objet de vives attaques de la part de la S.P.A. (Société protectrice des animaux), qui réclame sa suppression pure et simple. Diverses associations, telles que le ROC (Rassemblement des opposants à la chasse), la Ligue contre la vivisection ou encore la S.N.D.A. (Société nationale pour la défense des animaux), se sont jointes au mouvement. La SPA vient, dans un numéro d'Animaux Magazine, de consacrer une étude à ce type de chasse. Elle en dénonce le « caractère cruel et périmé » et appelle à une manisestation, qui se déroulera samedi 5 novembre, à 15 heures, devant la gare Montparnasse.

Les représentants élus des chasseurs se sont mobilisés, comme il se doit, et rappellent, dans un document, leur position : la vénerie est une sorme de chasse écologique utile à la gestion rationnelle de la faune sauvage.

Lors de sa récente conférence de presse consacrée à la chasse (le Monde du 1ª octobre), Mae Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat à l'environnement, avait défini sa propre attitude. Elle peut se résumer ainsi : les arguments de ceux qui attaquent la chasse à courre comme ceux de ceux qui la défendent sont bien souvent infondés: des mesures seront prises pour encadrer la chasse à courre; c'est une méthode de chasse qu'il n'est pas question de supprimer.

• BASKET-BALL. - Battu [69-70] au terme du match-aller par l'équipe néerlandaise de Den Bosch, le club Saint-Pierre de Limoges a pris sa revanche (98-79). jeudi 3 novembre, sur son terrain, et s'est qualifie avec Tel-Aviv (Israël), Sarajevo (Yougoslavie) et Barcelone (Espagne) pour la poule sinale de la coupe d'Europe des clubs champions.

M. Bourges a conclu: Nous

Perspectives ambitieuses d'un P.-D.G. cherchant à galvaniser le moral de ses troupes et à dominer les difficultés que TF1 devra encore surmonter pour retrouver sa supré-

#### Sans retour possible

¬A VOIR-

c'étaient les trois mots écrits tamponnés sur la carte d'identité des rescapés qui, vers 1922, après les grands massacres de 1915, arrivaient de Turquie parbateaux entiers. Arméniens en exìl à jamais, ils cherchaient refuge dans les camps vaguement aménagés aux alentours de Marseille. Ils s'installèrent. Apprirent la langue peu à peu. En 1947, certains décidèrent de rajoindre l'Arménie sovjétique...

en Union soviétique et revenus... Avec Avedikian, il cosigne une

côté du rideau de fer.

pente de « son » quartier.

des journaux.

\* LES ARMÉNIENS : portrait d'un peuple dispersé. Dimanche 6 novembre, A2, 21 h 40.

· Grève des journalistes à « la Voix du Nord ». - Un conslit oppose la rédaction en chef du quotidien régional la Voix du Nord et les ionrnalistes, qui ont décidé d'arrêter le travail pendant la journée du vendredi 4 novembre. Ceux-ci protestent contre le licenciement d'un des leurs pour - refus d'obéissance -. Le mouvement de grève, qui est soutenu par les sections syndicales S.N.J. et S.J.F.-C.F.D.T. du journal, pourrait compromettre la parution du titre.

• Franche-Comté magazine dismettre en difficulté.

#### lions de lecteurs à qui sont offerts trois cents images et trente articles mis en commun (le numéro : 20 F). mettre en difficulté. ... Du 17 octobre au 26 novembre 1983. Exemple: Machine à repasser à unneur SP 8500 électronic (hors assurances) versement: 1300 F Crédit gratuit: 18 mois

Prix au comptant: 6700F

\*Sous reserve d'acceptation du dassier par la SOFRAC et après versament d'un . C acompte obligataire. Oifre valable pour tout achat de produits SINGER à partir de

Sans retour possible > :

Jacques Kebadian et Serge Avedikian sont tous deux d'origine arménienne. L'un est né en France, l'autre en Union soviétique. Tous deux savent ce que les mots « exode » et « déracinement » veulent dire pour appartanir à cette diaspora, avoir entendu et réentendu les histoires,. cette histoire. Le premier, Kabadian, il y a quelques années, avait réalisé pour la télévision déjà un document en forme d'histoire d'amour : € Colombe et Avedis ». l'aventure de ces couples arrivés en France au lendemain du génocide, puis partis

véritable enquête, un « voyage » plus long, plus exhaustif, en deux volets construits sur la même rythme des confidences recueillies, des souvenirs égrenés en feuilletant des albums de photos. ils redessinent grâce à la vidéo une géographie perdue. On passera de la communauté arménienne en France aux cérémonies religiouses et aux rites tels ou'ils sont restés (vivaces) de l'autre

Il s'agit bien, touche par touche, génération par génération, du « portrait d'un peuple dispersé » : somme de témoignages sans concession. Une vieille femme se remémore. Une petite fille - de la deuxième ou troisième génération - ouvre de grands yeux. L'une monte à grand-paine un escalier, l'autre dévale allégrement une rue en

Images leitmotives pour un puzzie à ne pas brouiller. Phrases où les Turcs ne sont pas pardonnés. Gestes et regards qui parlent. Bavardages où derrière l'anodin se dissimule la blessura... Kaleidoscopa où la tendresse a sa musique en dépit de ce qui, durant l'année 1983 particulièrement, a fait la « une »

parait. - Le mensuel régional publié à Besançon, a cessé sa parution. Il avait publié quatre numéros, dont le dernier avait été vendu à 7 200 exemplaires. La direction du magazine, pour expliquer ce renoncement, a dénoncé les pressions des publicitaires et des annonceurs - sur la publication pour la

#### **ECHECS**

• Aldo Haīk, champion de France d'échecs. — Le maître international parisien Aldo Halk a remporté, le jeudi 3 novembre, à La Gacilly (Morbihan), le titre de champion de France 1983 en battant le Mulhousien Pascal Herb par 3,5 à 2,5. Les deux joueurs avaient terminé premiers ex aequo du championnat de France qui s'était déroulé au mois d'août à Belfort, et un match de dépaceurs » sur la publication pour la

#### Vendredi 4 novembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Variétés : L'âme des poètes. Emission de J.-M. Coldefy et M. Lecène. Avec Pierre Perret, Yves Duteil, Isabelle Aubret, Rose Laurens, Daniel Gérard...

Une émission un peu natve qui mêle chanson et poésie. 21 h 40 Télédrame express : On n'a tué personne. de J. Krier, avec H. Surger, F. Louis, P. Vial... Une reconstitution de l'affaire Barbie. 22 h 30 Bravos.

Magazine de J. Artur et C. Garbisa. « Le Bonheur à Romorantin », de J.-C. Brisville ; « le Marioge -, de G.B. Shaw; - les Serpents de la pluie -. de R.-O. Enquist; le Grand Magic Circus raconte . l'Histoire du petit cochon qui voulait maigrir », etc. 23 h 15 Journal.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

20 h 35 Feuilleton : Les Brigades du Tigre. Les années folles ; la fille de l'air.



21 h 35 Apostrophes. Magazine littéraire de B. Pivot.

Sur le thème : A l'Est, quoi de nouveau? Sont invités : Henri Alleg (Croissant vert et étolle rouge), Hélène Carrère d'Ençausse (le Grand Frère), Gérard Chaliand (coauteur de : Atlas stratégique). Jean-Cristophe Victor (la Cité des murmures) et K.-S. Karol (Solik). 22 h 50 Journal. 23 h Ciné-club (cycle Eisenstein) : hven le ter-

rible, (première partie). Film soviétique de S.M. Eisenstein (1943-45), avec N. Tcherkassov, L. Tzelikovskaia, S. Birman, P. Kadotchnikov, M. Nazvanov, M. Jarov (v.o. soustitrée, noir). Au seizième siècle, le grand duc de Moscovie se fait pro-clamer tsar de toutes les terres russes qu'il veut unifier.

Il doit saire sace à des ennemis de son entourage et à une guerre contre les Tartares. Réalisé pendant la lutte de l'U.R.S.S. contre l'Allemagne hitlérienne, ce film prit certaines résonances contemporaines. Mais c'est surtout une splendide reconstitution historique, aboutissement de toutes les recherches d'Eisenstein sur le langage cinématographique et ses rapports avec l'architecture, la musique, les arts plastiques.

11:

⊃l ; i.C.

Ш.

₹:0-

i.C.

3);

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Vendredi : Carte blanche à Anne Gaillard. Magazine d'information de A. Campana. Redissusion du reportage de Michel Follin et Anne Gaillard sur « Le corps de mon identité : être transsexuel ».

21 h 35 Journal 21 h 50 Bleu outre-mer.

Emission de Marie Coletti. Guadeloupe: la course des corsaires. Tahiti : les bananiers. La Réunion: « Dimitille ».



22 h 50 Prétude à la nuit. - Rhapsodie in Blue - de Gershwin, par Jo Alfadi, planisse, et l'Orchestre philharmonique de Lorraine.

#### FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 6 Feuilleton: A skis redoubles. 17 h 30 Concert Schumann, par l'Orchestre de Lyon.

18 h 17 Documentaire: Utrillo. 18 h 30 Le monde des médecines différentes : l'hypertension artérielle et la phytothérapie. 18 h 55 Ulysse 31.

19 h Informations. 19 h 35 Feuilleton: Rouletsbille.

#### FRANCE-CULTURE

20 k. La culture française au Japon. 21 h 30. Black and blue: colin-maillard, voix d'hommes, voix de femmes.

22 h 30, Nuits magnétiques : arrêts fréquents.

#### FRANCE-MUSIQUE 20 à 30, Concert : « Schubert-Phantasie » de Schnebel,

« Concerto pour violoncelle et orchestre » de Schoenberg, « Symphonie nº 2 en ut majeur » de R. Schumann par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir. G. Sino-22 h 15, Fréquence de auit.

#### Samedi 5 novembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

Journal. 13 h 35 Amuse-gueule. 14 h 5 Série: Starsky et Hutch.

14 h 55 Le grand ring dingue. 15 h 35 C'est super. Dassin animé : Capitaine Flam. 16 h 30 Histoires naturelles.

La chasse anx grouses (redif.). 17 h · Sárie : Pause-café. 17 h 55 Pépin câlin, Trente millions d'amis.

18 h 30 Magazine Auto-moto. 19 h 10 D'accord, pas d'accord. 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Jeu: Marions-les.

20 h Journal. 20 h 35 Série : Dalles. Réal I. J. Moore.

Bobby en situation difficile, Cliff ruiné, Lucy libérée par Pam et Babby. 21 h 35 Droit de réponse : Votre corps m'inté-Emission de M. Polac.

La gymnastique, les cures d'amaigrissement, une mode ou une nécessité? 22 h 55 Etoiles et toiles. Magazine du cinéma de F. Mitterrand.

Le cinéma américain, avec Henry Hataway et Joan Fontaine, et des extraits de « l'Homme qui rétrécit », de Jack Arnold 23 h 40 Journal.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2** 12 h 45 Journal.

13 h 35 Série : Ah ! quelle famille. 14 h La course autour du monde. 14 h 55 Las jeux du stade.

Basket : Villeurbanne-Le Mans ; spéléologie : la pointe ; P. Passot, l'émule de Bombard. Récré A 2. 17 h 50 Les carnets de l'aventure.

«Cordée européenne», de L. Brandler: «concerto d'Alaska », de B. Germain. 18 h 45 Des chiffres et des lettres. 19 h 10 D'accord pas d'accord. 19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal 20 h 35 Variétés: Champs-Elysées, de M. Drucker. Autour de Daniel Balavbine. 22 h 5 Magazine : Les enfants du rock.

Spécial Z.Z. Top au Texas; et un reportage sur Tom Novembre (frère de Charlelie Couture); un portrait, court, vif et gai, de ce comédien-musicien 23 h 20 Journal,

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3 73 h 30 Horizon.

Le magazine des armées. 14 h Entrée libre, Une émission du C.N.D.P.

16 h 15 Liberté 3. poliution ».

Emission donnant la parole aux associations. Aujourd'hui, les écologistes pour un sujet : « Déchets et

17 h 30 Télévision régionale. Programmes autonomes des douze régions.

21 h 55 Journal.

19 h 50 Dessin animé: L'inspecteur Gadget. Les jeux.

20 h 35 Série Agatha Christie : Fleur de magnolia, Adap. W. Corlett, réal. J. Frankau. Quatre personnages autour d'une affaire frauduleuse. Tout dépend de la mise en scène.

21 h 35 Série: Merci Bernard. Real J.-M. Ribes.

22 h 15. Magazine: Confrontations. Réal, H. Chapier et M. Naudy.

Avec le docteur Claude Olievenstein, médecin chef de l'hôpital Marmottan, spécialiste de la toxicomanie. 22 h 30 Musiclub.

#### 23 h 15 Special foot. FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 35 Magazine des spectacles : 3º rang de face. Dessin animé : Les aventures sousmarines.

18 h 8 Feuilleton: Dynasty. 18 h 56 Ulysse 31.

19 h Informations.

19 h 35 Feuilleton: Rouletabille.

#### FRANCE-CULTURE

12 h 5, Le pont des erts.

14 h 5, Les samedis de France-Culture : Palerme peutêtre, par F. Estebe (1º partie).

16 h 20 Recherches et pensées contemporaines : dialogue d'un biologiste et d'un philosophe, avec J.-F. Malherbe et M. Morhange. 18 h. Chrosique de la langue parlée : Mots couverts et

maisons closes. 19 h 25, Jazz à l'ancienne.

19 h 30, La Radio saisse romande présente : Portraits d'artistes: Yves Rhaye, peintre et sculpteur. 28 h. L'Enéide, d'après Virgile (1= épisode).

21 h 55, Ad lib. 22 h 5, La fugue du samedi.

#### FRANCE-MUSIQUE

Journée avec les radios régionales et locales de Radio-France, à Line.

13 h 30, Radio-Midi-Pyrénées : œuvres de Déodat de Séverac. Chansson.

Radio Nord-Est: concert Poulenc, en hommage à Pablo Picasso, avec P. Desaux, baryton, et B. Grosse, 16 h 30, Concert (en direct du Palais des congrès, à Lille): « Sonate no 1 » de Schumann; « Cinq

Mélodies », de Prokofiev, «Sonate», de Franck;

- Sonatine -, de Martinon, par A. Roussin, violon, et J. Koerner, piano. 18 h, Les cinglés du music-hall : à Lille en braderie.
19 h 5, Radio Côte-d'Azur : semaine de musique baroque de Monaco: œuvres de Couperin, Dornel, Marais, par

R. Claire, M. Muller et D. Moroney. 20 h 30, Concert (en direct de l'église Notre-Dame des Anges, à Tourcoing) : « Messe en si », de J.-S. Bach, par l'Orchestre de chambre d'Amsterdam et les chœurs Bachvereiging, dir. C. de Wolf, sol. M. Van Akker, R. Lang, H. Meens, H.C. Polster.

22 à 30, Radio-Bourgogne : Rameau à Dijon.

TRIBUNES ET DÉBATS

**VENDREDI 4 NOVEMBRE** 

- M. P. Juquin, membre du bureau politique du P.C.F., est reçu sur le Poste parisien, à 18 h 45. - M. P. Mauroy participe à. l'émission « Rencontre avec... », sur FR 3, à 20 h 35.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

- M. Christian Nucci, ministre de la coopération, parle de la politique de la coopération française au cours du « Club de la presse » de Radio-France internationale, à 16 h.



F VOLETR 1: \* 2 \* \$ 40 m Bo that is 10VER BRE

30 **JB13** te réun

au point definition tive de a lidel

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI ..... PROP. COMM. CAPITAUX .....

La igne" La igne T.T.C 98,44 25,00 29,65 66,42 66.42

**ANNONCES ENCADRÉES** OFFRES D'EMPLOI ..... DEMANDES D'EMPLOI ..... 42,70 Dégresoris selon surface ou nombre de parutions.



#### emplois régionaux

STÉ D'INGÉNIEURS CONSEILS

SUD-EST — recherche ECONOMISTE

(Formation ingénieur et économé-trie), ayant expérience économie du développement.

HAYAS, 13100 Abt un Provence

VILLE DE CHATEAUROUX (Indre) (54 000 habitants)

CHEF DU SERVICE

DU PERSONNEL

il aura pour rôle essentiel la mise

gestion des dossiers du . Personnel (1 200 effectis)

en place d'un plan de formation.

Profil souhaité :

— formation supérisure

— expérience en matière de

maîtrise des applications

- qualités de relations humaines

Le poste est à pourvoir dans les

Adresser d'urgence candidature et curriculum vitte à : Monsieur le Maire — Hôtel de Ville — 36018 CHATEAUROUX.

NICE

Ecole de français

pour étrangers, recherche

Parient anglais, expé. V.LF. et D.V.V. exigé, plein temps,

posta permanent. Extra sous la nº T 042 876 M

REGIE-PRESSE

85 bls, r. Résumur, 75002 Paris.

Rél VM 9885 F

R&L VM 9885 B

Réf. VM 2956 A

Réi VM 9885 E €

ego

automobiles

ventes

de 5 à 7 C.V.

A VENDRE
VISA II super E, mai 1981.
Marron. 36.000 km.
29.000 F, crédit possible

Pare-brise feullieté ; essuie

glace arrière ; stores errière et istéral ; euto-radio ; galerie ; vitres teintées.

Tel.: 456-34-94, après 18 h.

J.H. 26 ans trilingue. Angleis, espegnol lu et écrit. Etude sup. D.E.S.S.-D.U.T. Cherche em-

plai gestion du Personnel 92 Nanterre — 775-35-37.

J.H., ING. CHIMIE, dégagé ser-

PROFESSEUR -

personnel

plus brofs délais.

Envoyer CV au nº 1.257

Important Groupe Français Multinational de Construction de Machines nondial dans sas 2 Spácialités Techni 80% d'exportations sur C.A. 200 Millions recherche

#### DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

pour Ville Centre 150 Km de Paris. Il est indispensable:

- d'avoir une solide formation comptable nivezu DECS.

- d'être familiarisé avec l'emploi des techniques anglo-saxonnes de Contrôle de Gestion en Couts Directs.

de connaître la langue anglaise couramment. d'avoir la pratique des financements à Moyen Tenne des biens d'equipement exportés. de connaître le Secrétariat des Conseils et Assemblées.

d'être disponible avant la fin de l'année. Ecrire avec C.V. détaillé, photo récente, date de disponibilité et rémunération demandée à N. 3426 - PUBLICITES REUNIES 112, Bd Voltzire - 75011 Paris qui transmettra au PDG du Groupe en toute

OFFRES D'EMPLOIS

Le groupe Egor rappelle aux lecteurs du Monde les postes qu'il leur a récemment

Ingénieur d'affaires, Chef de zone export ou Chef d'agence Réf. VM 10795 B

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, nous vous remercions de nous adresser un dossier de candidature, en précisant la référence choisie.

**GROUPE EGOR** 

8 rue de Berri 75008 Paris.

Ville de Chanteloup-lee-Vignes (78) recrute d'urgence

RESPONSABLE SERVICE FI-

NANCIER (comptabilité M12

travail

à domicile

J. F., exc. dactylo, bonnes re-fér., tape tous documents litté-raires ou scientif., thèses, ro-mans. Délais respectés. Trav. impecc, T. 298-14-05, p. 628.

La mat. (dem. Laurence).

DEMANDES D'EMPLOIS

informatione).

PARIS LYON NANTES TOULOUSE MILANO PERUGIA ROMA DÜSSELDORF LONDON MADRID MONTREAL

discrétion. Réponse assurée à toute candidature sous 10 jours.

Constructeur maisons individuelles

Secteur mécanique

Recherchons PROFESSEURS ESPAGNOLET ANGLAIS

Pour horaires partiels.

Tel. pr r.-v. 281-26-30.

ANTONY, RER Crobs-de-Berry

ou Parc de Sossux - cherche étu-

diante pour s'occ, enfant 7 ans 16 h 30 - 19 h 30, horaire aménegosble - T.: 660-13-19.

formation

professionnelle

Formation continue Éduc, net. Cours du soir. Te niv. Ens. gén, infor. Bur. La Kremin-Bicètre. 877-11-73.

CHEFS D'ENTREPRISE

L'Agence Nationale Pour l'Emploi

INGENIEURS toutes spécialisations

CADRES administratifs, commerciaux

JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

CADRE FINANCIER - 39 ans. - Nat.

Française « origine congolaise » — diplôme droit

des affaires + DUT de gestion option « finances

et comptabilité » — Stage plein temps CNAM (9 mois certificats du DECS économiques et ju-

ridiques) - Anglais - 9 ans expérience sur le

plan boursier (cotations, compensation des ti-

tres, règlement tous coupons, tenue comptes clients) dont 3 ans comptabilité réassurances —

RECHERCHE: situation PME/PMI. Paris

R.P. (déplacement accepter France - Etran-

CADRE DEBUTANT - 23 ans - Ingénieur

SOUHAITE : participer à recherches de

Arts et Métiers - Thèse C.N.R.S. domaine bio-

pointe en industrie on en laboratoire paramédi-

cal - Etude/Fabrication de prothèses - Dyna-

mique - Esprit d'équipe - Paris on R.P. -

Etranger - Accepte tons déplacements. (Sec-

naire formation universitaire + ICG - 12 ans

expérience de direction commerciale et générale

dans entreprise production de biens de consom-

RECHERCHE: poste équivalent d'adjoint

CHEF DU PERSONNEL - 50 aus - Auto-

didacte - 15 ans au siège d'une PME - Rompu

à tout problème de gestion du personnel. - Très

an courant lois sociales - Politique des salaires,

300 salariés. (Section BCO/JCB 427).

12, rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09

Tel.: 285-44-40, poste 33 on 26.

recherche, sélection, recrutement du personnel

RECHERCHE: poste similaire en R.P. maxi

de direction dans PME Sud de la Loire. (Sec-

CADRE SUPERIEUR - 36 ans - Gestion-

Grande disponibilité - Homme de contact.

ger- Section BCO/JCB 424).

mécanique - Allemand courant.

tion BCO/GR 425).

tion BCO/JCB 426).

- F.C. Réunions D.P.

ECRIFIE OU TELEPHONER

vous propose une sélection de collaborateurs :

CHEF COMPTABLE

PATRON AU CAMEROUN

• INGENIEUR TRAVAUX NEUFS

CHEF PROJET INFORMATIQUE

• JEUNE INGENIEUR PRODUCTION

# L'immobilier

#### appartements ventes

3º arrdt vd Marsis, studio, cuis. s. d'esu, 25 m², bel imm., 6° es

**MARAIS BONDEVILLE** LUXUEUX 125 m² 2 chbres. Calme parking. — EMBASSY 562-16-40.

MARAIS

Face quartier Horloge - Pou-tres, Mª Rambutsau, Imm. renové. séj., 1 chbre, culs., bns, chf. — 163, rue St-Martin, sem., dim., lundi 14 à 17 h.

5° arrdt M- GOBELINS 24, BD PORT-ROYAL Bon imm. asc., bal., solell, saiog, s.-à-manger, 2 chbres, en-trée, culsine, beins, w.-c., chff. central ind., chbre service. Px

intéressant — Voir pptaire sem., dm., lundi 14 à 17 h. 6º arrdt Près piece FURSTENBERG CHARME CARACTÈRE. Très

ceime 4 pces, 125 m², 4º ét. sans asc. Prix élevé justifié. DORESSAY - 624-93-33. 9 arrdt

Rue Lentonnez 93 m², r.-d.-c., 4 pièces libre, studio occupé. Těléphone : 380-75-20.

-10° arrdt RÉPUBLIQUE 4/5 P., parfait état, balcon, 5° ét. P. de taille ravalé. 650:000. 347-57-07. RÉPUBLIQUE 3 p. à rénover, imm. ravalé. 230.000 F. COGEFIM 347-57-07.

M' GARE DE L'EST ract., bon imm. anc. 277.000

LERMS. 355-58-88. 11\* arrdt

M. COURONNES 2 pees, 45 m², immeuble 1971, calme, solell, sur jardin, cave + parking, 380,000 F. 355-58-32 ou 205-80-86.

NATION Dans imm. entiècement ravalé interphone, beau 2 pces, avec beicon, plein aud. Vue dégagée A SAISIR — 260.000 F SIMPA. 355-08-40.

12° arrdt AY. LEDRU-ROLLIN imm, pierre de t. Apptr

Ritres et occupés. 4 p. 108 m² Rore 950.000 F. 4 p. 98 m² occupé 580,000 F 3 p. 55 m² occupé 300,000 F. ISORE S.A. 562-17-17.

VOLTAIRE Très bel immeuble, aso. 2 p., ét. élevé 250,000 F. 2 p. occupé 150,000 F.

4 p. 72 m² occupé 300,000 F. 6 p. 145 m² occ. 550,000 F. ISORE S.A. 562-17-17. 14° arrdt

Mª Denfert. 5, rue Lalande p. 50 m², refait neuf, 3º ét 375.000 F. Pptake 224-02-86. Voir 14-16 h, sam., dimenche 15° arrdt

vice militaire, début, rech. em-SEGUR, 17, ville Poirier. pici labo - recherche, contrôle. r. 86 m² + belc., soleil, appt reffiné. Semedi 13-16 h. développement ou fabrication. TOUTES RÉGIONS. Tél. (20) 47-10-22. 17° arrdt HOM. 26 ans. Trilingue Angleis, espagnol lu et écrit,

Etudes sup. D.E.S.S.-MÉTRO PLACE CLICHY dans bel imm, rénové, pptaire vd 3 p. 76 m² et 2 p. 46 m² à aménager. S/pt. samedi 5 de 14 h 30 à 18 h 15. LE.D.E.S.-D.U.T. - Cherche emploi gestion Personnel. Tél. 775-35-37. Menuisier-ébéniste O.H.Q. Rue Lemercier. 50 ans connaissances teinte

vernis et autres matières. Cherche emploi stable Paris ou 19º arrdt région pansienne. Ecr. s/m 2.279 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Jeune retraité, libre, effectuerait pour personnes ne pouvent se déplacer taute mission à caractère confidentiel en France et Communauté européenne. Discrétion absolue assurée. Ecrire (indiq. téléph. pr. R.-V.). Ecr. s/nº 6.559 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 6, rue des Italiens, 76009 Paris.

COLLABORATEUR DE HAUT NIVEAU

Profil: 40 ans. Formation supérieure. Expér. : Marketing. publicité. Dir. filiate et expert. Gastion et admir. P.M.E. + 100 F destion et admin, P.M.E. + 100 F
transports et services.
Habitué négociation intern., am.
lat., Maghreb, Sud-Europe.
Angleis + esp., conn. all. + ital.
CHERCHE: poste actif à responsabilité de Direction, France ou étranger, privé ou public.
Ecr. s/nº 8.557 le Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSES,
6, rue det italiens, 75009 Paris,

**ASSISTANTE** SECRÉTAIRE DE DIRECTION

40 ans, Personnelini dynamique. Secrétarias et comptabilité, téles. Secretariat et comptante, met.
Travail d'organisation, riqueur
administrative, sesurance (10 ans
d'expérience), sens profond des
relations publiques, excaliente
présentation. Ecr. s/m 6.558 & Monde Pub.. service ANNONCES CLASSEES,

5, rue des Italiens, 75006 Paris.

Val-de-Marne 4-5 P., chiff indiv., asc., V.O. Prêt conventionné A.P.L. MONTVIL 837-15-03.

SAINT-MANDÉ, près bois, très besu, 4 P., tt oft, 95 m², 4 ét., vue très dégagée, solel).

Samedi de 74 h à 16 h : 30, AV. SAINTE-MARIE. Province

> **VENDS AUX DEUX-ALPES** Journance 3 semaines Páques STUDIO confort, 4 personnes. 59.000 F. Club HOTEL, STUDIO. GARINET, TEL.: 746-17-58, appartements

> > achats

Société pale comptant appartements Paris-12" e Val-de-Marne, 345-38-53, DÉPARTEMENT ÉTRANGER AGENCE DE L'ÉTOILE

380-25-08 Rech. PIED' A TERRE, APPTS 448-96-23. Ouvert le dimanche GD STAND., HOTEL PART. CLIENTELE ASSURÉE.

#### locations ventes

Quartier réeldentiel. Meisons individuelles bon standing LOCATION VENTE Beji de 3 ens assorti d'une promesse de vente Maison décorée, sur place Villa Gripet — Rue Gripet è Evry : samedi, dimenche de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h, Lundi de 14 h à 18 h. Teléphone : 077-74-99 En semaine : boutique OCIL Téléphone : 522-22-22.

locations non meublées demandes

(Région parisienne **RECH. DE LOCATIONS** Appts villas ttes catégories pour personnel et cedre muté IMPORT. STE FRANÇAISE PETROLE. 503-37-00, p. 32.

villas, pev, tres banl. Loyer garanti. 10.000 F. 283-57-02. forêts

EXCEPTIONNEL **YENDS FORET** HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN) Foret 5 h 67: 1.550 m², épicés, ta-pin, Tél. (79) 81-14-83 bur.

(79) 87-33-65 dom.

#### immeubles Spécialiste 16° Belle villa evec se sol. garage, celliar, stellar, chaufferie, ACHÈTE COMPTANT

1 A 5 PIECES PROMOTIC 553-14-14 25, av. Paul-Doumer, Paris-16.

pavillons URGENT: ACHÈTE

PAVILLON De préférence plain-pied et plain sud avec petit jerd., 3 chbres min., tt cft 11°, 12°, 20°, NOGENT LE PERREUX, VINCENNES SAINT-MANDE, FONTENAY. Ecr. sous réf. nº 21.294 à J.R.P., 39, rue de l'Arcade, 75008 Paris, qui transmettra.

BALAINVILLIERS Pavilion plain-pied tt cft 7 pces. Terrain 400 m². Prix : 635.000 F.

RESIDENTIEL VITRY Pavilion 7 poes sur 860 m² terrain, bonne présentation. 1.100.000 F. 547-82-62.

3.250. Fme 72 ans. Visgers CRUZ. 266-19-00.

Libre de ste, stud. tt cft, 5º ét., asc. Mr Lemerck, 84.000 + 1.700. Fine 81 ans. CRUZ. 8, rue La Boéde, 255-19-00.

chauf. maz., 1 chbre, r.-de-ch. aurélevé, hali d'ent., cuis., dble

be, w.-c., combles amén. Terr.

1.000 m², Px 630.000 F.

448-95-23, ouv. le dimenche.

Sud Corse, part, vend luxueus

villa pierre de table sur terrair

et jardin 2.300 m² vue except.

sur baie abritée, 6 chbres, gd séjour, s.-à-manger, mezza-nine, grand garage, 3 terrasses. Téléphone soir (26) 49-33-07.

CRÉTEIL

Magnifique villa 1.500.000 F. A 13, : 296-59-59.

**ASNIERES 749-37-81** 

Prox. Pont Clichy, malson fami-fale séj. 40 m², 3/4 chbres, bns, jard. 850.000 F.

viagers

Appt libre de suite. Gd 2 p., ti

cft, imm. récent. 2º ét. asc. rue

Damrémonz, 198.000 F +

#### immobilier information

SUTER SUTER

stbasy A

à LEYMEN (Alsace) (à 15 minutes du centre de la ville de Bâle. Transports publics à 5 minutes).

#### **MAISON HISTORIQUE**

du 17º siècle, entièrement rénovée, confort le plus moderne.

• rez-de-chaussée : salon (50 m²) avec terrasse (70 m²), grande cuisine avec grande salle de séjour, 🛞

• 15 étage : 4 chambres, 2 salles de bains : • combles : aménagés de façon originale (100 m²);

 garage double, beau jardin; e objet attrayant avec beaucoup de charme.

Suter + Suter S.A., Planificateurs généraux, 3, rue Le Corbusier F, 94568 Rungis Cedex. Tel.: 1/686-18-22 Silic 252.

#### villas bureaux CHILLY-MAZARIN

Locations

8 COLISÉE-ÉLYSÉES STÈGES DE SOCIÉTÉS 250 F/350 F PAR MOIS A.F.C. 359-20-20.

VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitution de sté et tous services. Tél. 355-17-50, Votre siège social en

DOMICILIATION Toss démarches et services. Trefco S.A., av. Druey 10.

#### CH-1018 Lausanne, TX 24933 T&L: 19-41-21/38-46-28, locaux

commerciaux

Ventes

MONTREUL-SQUS-BOIS Local profes. ou coisi, 90 m² + Parking. MONTVIL 837-15-03,

fonds: de commerce

#### Ventes

Cause retraite cède import, aff. conn. T.P. souhaitée 200/300.000 F. BLANCARD. 20, bd Clémencoau, 83300. DRAGUIGNAN. FONDS CONFECTION POITIERS. C.A. 1,300.000 F. C. retraits. inst. moderne, 30 m. vitrine. AGENCE LEON, 79890 THENEZAY.

maisons de campagne HAUT-POITOU FERMETTES de 1 à 10 ha, maison de camp. Da 50.000 F à 450.000 F.

Renseignements.
Agence LEON, 79390 THENEZAY. propriétés

#### 40 KM PARIS-N.-D., pr. gare BELLE PPTÉ

de superbe pero 5.930 m² Prix = 1.060.000 F. (Gros crédit possible.) G. LEMOR. 60430 NOAILLES (16) (4) 403-30-52.

terrains

COTE-D'OR à 1 h 10 de Paris par TGV. Particulier vend terrain à bâtir, 2.000 m², viabilisé, belle vue. Ecrire ou téléphoner à : M. Casas H., St-Rémy, 21500 Montbard, Tél. (80) 92-01-54.

Ameublement

Achat Livres

Le Belvédère », liv., 4 chbres. 100 m², perfeit état, 5° ét. 800.000 F. Semedi, 14-17 h., 118, avenue Jean-Jaurès.

20° arrdt

A prox. 3 P., stand., dble sopos., balcon, asc. 510.000 F LERMS. 355-58-88. 92

Hauts-de-Seine **BOURG-LA-REINE** Quertier calme, très bel appt 5 P., dans immeuble standing. séjour double, balcon sud, cuisine équipée, 3 chambres, 2 beins, cave, garage et par-king. 2" étage avec ascenceur. Prix : 1.000,000 de trancs. ERBE. 663-26-54.

NEURLY SABLONS Grand studio avec balcon. 46 m², imm. nécent, 3º étage. GARBI 667-22-88. M- BOURG-LA-REINE Beau 4 P., garage + parking. 610.000 F, 547-62-62.

M. BOURG-LA-REINE Magnifique 2 p., cuis. équipée, s. de bains. 371,000 f. bon placement, 547-62-82. COURBEVOIE-BÉCON Résid., superba appt 150 m². 240 m² TERRASSE, Soleit, vue Téléphone : 526-69-60.

Cadeaux

HAUT DESIGN COLLECTION 85 Vend meubles canapés. Prix fabricant. Tél. 222-52-21; 634-29-09. — 50, rue du Bec. 75007 Paris. TM. : 651-61-67.

ACHAT MATHÉMATHIQUES Science et philosophie LIBRAIRIE GABAY, 364-64-64. Avions

Résultant d'une contre-affaire, eronev &

BEECH BARON B-55 Neuf, Si désiré : immetri-culation et Leasing Suisse. T4.: 19-41-27-32-79-74 Lausanne Suisse. Bijoux

**ACHAT OR** PIÈCES OR ET ARGENT OR DENTAIRE; DÉBRIS BLJOUX MÊME ABIMÉS DE 60 A 200 F LE GR.

L'EMERAUDE 2 bis, rue Malar — Parle-7\* tece au 165, rue de l'Université M- INVALIDES Tél. 705-99-95 + 2. bd Bossières - Paris-17 Mª PORTE-DE-SAINT-OUEN Tel. 627-56-39 + Prévoir pièce d'identité et justificatif de domicile. Ouvert du merci su samedi.

ACHATS BRILLANTS Toutes pierres précieuses Bijoux, or argenterie, etc. PERRONO JOAILLIERS ORFÉVRES à l'Opére : 4. Chaussée d'Arkin, à l'Étole : 37, av. Victor-Hugo, Si vous vendez : bloux, or, détris, pièces, etc. na faites rien sens téléph. au 868-74-36.

PAPYRUS D'EGYPTE peint à la main, de 25 à 360 F. 85, rue Michel-Ange, Paris-16°.

Hôtes payants Dame, allemende, 56 ans

Instruments de musique

GRANDES MARQUES Refaits Téléphone : 840-89-52.

Literie MATELAS DE DEUX CROSES L'UNE :

grand luxe & 3.500 F ou your Auxe à 1.690 F (deux places, 240 cm). Le PLAZA est un matelas de grand luxe GARANTI 8 ANS qui as taitie aussi à vos mesures en deux semaines.

: Par exemple :

Sommiers et dosserets es-sortis, convertures piquées, COURTES. Votre sommell mérite cette CAD 37, rue de Citerux. 75012 PARIS. Téléphone : 307-24-01:

Moquettes

Dame, allemende, 56 and recherche familie, désire être hôte payant, est prête à s'occuper des enfants et de petits travaux ménagers. Tél. 18-49-40-40-58-28 ou : 5cr. s/nº 7.093 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES. 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

VENDRE PIANOS

et gerantis. A partir de 5.000 f DEVIS GRATUITS POUR RESTAURATION PIANOS TORRENTE.

Ou vous achetez un mateias de

- le 160 cm ---- 2.056 F - le 180 cm ----2.389 F

A SAISIR MOQUETTE 100 % PURE LAINE PRIX POSÉE 93,50 TTC m1. TEL.: 658-81-12

Photo Vends caméra BOLEX-PAILLARD 18 mm avec 2 objectifs BERTHIOT très bon état. — Prix : 6 000 F. Tél.: 340-67-57.

**Psychanalyse** Pour une prise de conscience totale en peu d'entretiens quel que soit votre trouble, téléphonez au 768-46-90.

Rénovation Pour mieux vendre Après avoir acheté RENOUVELEZ VOTRE **APPARTEMENT** Transformation

Sanitaires **CABINE DE DOUCHE** prête à raccorder, tout équipée pour 1.990 F seulement. SANITOR. 21, rue de l'Abbé-Grégoire, Paris-81. Ouvert le se-medi. Téléphone : 222-44-44.

tous corps d'état S.A.M. — 548-51-61.

TAPIS D'ORIENT

ML GUY négocient, résiles tout son stock à des PRIX EXCEP-TIONNELS; persons, zuru, pakistantis, cauctalens, etc. antièr. Its main cartificats d'orivente aux particuliers
du lundi su sam. de 70h à 20h, 43, r. de Maubeuge (dans dim. Prix : 1 660 à 1 880 r. la cour), Paris-9-, M° Cadet ou poissonnière.
Poissonnière.
Poissonnière.
Tél. (16-81) 39-12-51.

Teinturiers HOMMES O'AFFAIRES Votre situation exige une tenue 'élégante et impeccable ! Faises nattoyer vos vêtements de valeur : ville, soirée, week-end, par un spécialiste qualifié. GERMAINE LESECHE - 11 bis, rue de Surine - 75008 PARIS Téléphone : 265-12-28.

Yoga YOGA A DOMICILE Cours particuliers at patits groupes - Tél. : 526-77-68.

Vacances Tourisme

Loisirs

A Menton aux portes de Monaco L'HOTEL MEDITERRANÉE \*\*\* Offre des prix très étudiés pr longs séjours du 15 oct. au 31 mara 84 (af Noél et Fête des citrons). Ex.: par pers. en ch. dbis av. petit déj., 3 sem.: 1.995 F. 90 chbres av. télé cout. soladum en of. cour de coult, solarkim, en pl. cour de la ville, 5, r. de la République. 06500 Menton. (93) 28-25-25. COTE D'AZUR 06500 Menton Hötel Céline Rose \*\* NN, 57. sv. de Sospel. Téléphone : (93) 28-28-38, Chibres tt cft. Ceime et ensol. cuis, tem, Asc. Jerdin. Pension complète automne-hiver 83-84 152 à 172 F TTC.

SKJEZ EN ANDORRE Loc, appts Mms Bourdin 2, rue 8.-Delessert 77 Namours Teléphone : (6) 428-41-52.

SKI DE FOND Dans le haut Doubs & 3 h 1/2 de Paris (T.G.V) Yves et Likene vous accuellen dans belle ferme confort. 5 chbres, 5 s.-de-bns, cuisine meison, pain cuit au feu de bois, table d'hôres, Emité à 12 pers. - calme, repos, tout

la C.G.T. fait monter

THE BUT THE STEPPENDERA

Aprel Selle State at

PART A TURNES OF

THE SHOW IN THE PARTY OF THE

The state of the second

the state of the s

g - 112 11866 Sec. 28

THE HAMPER A

Die die Sales Sales Car

A STATE OF THE STA

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

er gem at 286 fer

es face didn't de

THE WE STATE OF THE PARTY OF

The selection was arrived

Tree & secret problem

er to fait dischift 🙀 🛤

THE SECOND PROPERTY OF

大学の大学の大学の大学 大学

Control to the second district

Catherine the state statement

Park a pot die Miller

THE RESERVE CONTROL

a Llaser Claff

the transfer said.

TO PART OF THE PROPERTY OF

The second section is

( 50 12 1 mm)

G 2

A S

4

-

test of the

GI 2 TOTAL

ge 连电 ·

HAR STOR

18306

(LLB::-

anon' ...

ng fant sites i i i i

Sur Britis

- 1 - M







REPRODUCTION: NTERUITE

36.00

 $Location_{i}$ 

8 COLISÉE ÉLYSES

SIÈGES DE COLLIERES

250 F 350 F 578 MOR

A.F.C. \$58-20-20

VOTRE STETE SOCIAL

Votre sich - Jeniel an

Tres demar:
Tretca S a [mes in Tel.: 19.2: 19.2: 200.

MONTREL . 1005 BOE

MONTUL 15.03

Ceau ide

AGENCS LEG . TELET THERED

6 LEWIS 1 -11/4/14

-

Conf

1004 11

Ventes

Venter

Cause 1st

Six!.

FONDS : . CA ::::

3:

Constitution of the interest o

i qui nombre de parutions

garage, inferie, r.-de-ch. sis., dbie i, slie de én. Terr. CO F.

nanche.

UXUEUS!

r terrain except.

17-81

2 p., tt sec. rus ) F + Viagers ).

.5° ét.. 000 + CRUZ. 19-00.

Dans l'immédiat, l'action est concentrée sur le secteur public. La fédération de l'équipement vient d'annoncer sa participation à la journée d'action du 8 novembre avec une demi-journée de grève de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires. A E.D.F.-G.D.F., un mot d'ordre de greve nationale. pouvant entrainer éventuellement des coupures, a été lancé pour la matinée du 15 novembre.

défense de leur pouvoir d'achat.

Aux P.T.T., au moment même où M. Mexandeau note que « la situation va en s'améliorant progressivement », la fédération C.G.T. des P.T.T. annonce quatre jours d'action du 7 au 10 novembre « pour la défense du service public et la revalorisation de la profession ». A la S.N.C.F., des dé-

brayages locaux sont organisés par

L'intervention que M. Henri Krasucki a faite le 3 novembre à Bordeaux en clôturant une « journée chemin de fer » ne laisse aucun doute sur les intentions de la cen-

Après avoir défini son organisation comme « le syndicat des travailleurs, le syndicat de la feuille de paie, de la feuille d'impôt, du pouvoir d'achat, de l'emploi », M. Krasucki a jouté : « Dens toutes les entreprises qui relèvent du C.N.P.F., le syndicat de la feuille de baie doit sans larder réunir les travailleurs, discuter (...), déposer le cahier de revendications, déterminer avec les travailleurs comment les faire aboutir, quelles actions mener pour se faire entendre et bien défendre les intérêts des travailleurs. Et quand c'est décidé, de rigueur le faire ».

Dans le secteur public et nationalisé, il faut, pour le secrétaire général de la C.G.T., « obtenir le respect des engagements pris puisque le gouvernement a affirmé que l'inflation réelle serait compensé pour l'ensemble des salariés qui relèvent de lui ». Il est donc vraisemblable que le comité confédéral de la C.G.T. lancera un appel à la mobilisation sur le pouvoir d'achat, les fédérations du secteur privé ennoncant ensuite des initiatives d'ac-

Ce durcissement obéit à un triple calcul, politique, social et économique. Politique d'abord : le C.G.T. ne peut que constater, même si elle conteste officiellement son recul, que lors des élections à la Sécurité sociale une partie de son propre électorat s'est détaché d'elle. C'est un autre « syndicat de la feuille de paye », F.O., qui en a tiré profit, son image d'indépendance vis-à-vis du gouremement ayant tait la reste.

La parenthèse électorale refermée, elle estime qu'il faut mobiliser des troupes mécontentes quant à l'évolution de leurs revenus. Social ensuite : il s'agit de peser sur les négociations salariales. A la S.N.C.F., la C.G.T. est signataire de l'accord social 1982-1983, mais elle en avait contesté à l'époque la partie salariale.

A E.G.F., il n'y avait pas eu d'accord salarial en bonne et due forme, mais les syndicats n'avaient pas manifesté leur opposition, et une clause de sauvegarde avait été introduite. A la S.N.C.F. comme à E.G.F., syndicats et direction doi-

vent faire le point, an décembre, de l'évolution salaires-prix.

Pour la C.G.T., it s'agit donc de s'affirmer sur un terrain où elle a manifesté déjà son désaccord avec le gouvernement. Alors que le rapport économique et financier remis aux parlementaires en annexe du projet de loi de finances prévoit pour 1984 une baisse du pouvoir d'achat du salaire moyen par tête de 0.4 %, la C.G.T. veut peser avant que le gouvernement n'annonce ses recommandations salariales pour l'année prochaine. Elle veut aussi faire jouer là où elles existent les clauses de sauvegarde, considérant que l'objectif des 8 %

de hausse des prix est d'ores et

déjà dépassé.

Ajnei la centrale entend aussi faire prendre en compte une autre logique économique, la baisse du pouvoir d'achat débouchant pour elle sur une croissance zéro et donc sur une recrudescence du chômage. C'est la politique de M. Delors qui est remise en cause. « On va sentir notre capacité de mobiliser s. dit-on à Montreuil. Mais iusqu'où mobiliser lorsau'on récuse toute rupture avec le gouverne-

MICHEL NOBLECOURT.

Les lois Auroux L'OBLIGATION DE NÉGOCIER S'APPLIQUE DÈS CETTE ANNÉE

L'obligation de négocier les salaires (chaque année) et les classifications (tous les cinq ans) introduite par la loi du 25 octobre 1982 (la deuxième « loi Auroux ») s'applique à compter du 1= janvier 1983, précise une circulaire d'application adressée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité aux inspecteurs du travail, le 25 octobre. Celle-ci invite les partenaires sociaux à procéder - avec célérité à un premier examen des classisications dans les branches où [celles-ci] faute d'avoir été récemment révisées, sont manifestement dépossées, et, a fortiori, dans celles qui en sont dépourvues ».

En ce qui concerne la négociation sur les salaires dans les entreprises, la circulaire précise qu'elle com-porte notamment la discussion de la fraction de la masse salariale affectée aux mesures individuelles. Les inspecteurs du travail ont déjà rappelé par lettre l'obligation de négo-cier à toutes les entreprises de plus de cinquante salariés. Pour les entreprises de moins de onze salariés, soumises aussi à la loi, et donc - tenues d'appliquer les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels -, les discussions penvent regrouper plusieurs profes-

sions sur un plan local. Un bilan de l'application de la loi doit être fait au premier trimestre 1984. Deux autres circulaires. datées du 25 octobre, complètent le dispositif des lois Auroux: elles concernent, l'une les institutions représentatives du personnel (en application de la loi du 28 octobre 1982), et l'autre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (loi du 23 décem-

AGRICULTURE

Le Centre national des jeunes

agriculteurs trouve le temps long. A l'occasion d'une journée nationale de

réflexion tenue à Paris le jeudi

3 novembre, le président du

C.N.J.A., M. Luc Guyau, a dressé

un bilan de l'année en voie d'achève-

ment. Il n'est pas brillant : un

revenu certainement négatif et très

disparate, un budget pour 1984 par-

ticulièrement mauvais, une réforme

de la fiscalité mai engagée et enfin

la taxation des mutuelles agricoles

qui devrait entraîner, selon le

C.N.J.A., une charge supplémen-

taire pour les agricultours équivalente à un point de revenu. Mais sur-

tout il tarde aux jeunes agriculteurs

qu'à l'approche d'une échéance importante pour eux-mêmes et pour

l'Europe, à savoir le conseil euro-

péen qui doit se tenir à Athènes du 4

au 6 décembre, M. Michel Rocard

dise enfin ce qu'il veut faire de l'agriculture - il ne suffit plus, a

déclaré M. Guyan, de dire à la pro-

session qu'on va discuter, ni de lui

demander des propositions. Nous les avons faites. C'est au gouverne-

ment aujourd'hui de décider, et ce

avant le sommet européen. Déci-

der quoi? Du type d'agriculture et

« Le gouvernement doit dire

ce qu'il veut faire de l'agriculture »

estime le C.N.J.A.

socialement

A lvry-sur-Seine (Val-de-Marne)

S

7

Ru-

:4\*\* :27-:25-

7£3-

L'USINE S.K.F. EST OCCUPÉE PAR LES OUVRIERS LICENCIÉS

L'usine de la société suédoise Svenska Kullagerfabriken (S.K.F.) à Ivry-sur-Scine (Val-de-Marne) est occupée depuis mercredi matin 2 novembre par ses ouvriers, à l'appel de la C.G.T., à la suite de la décision de la direction départementale du travail d'autoriser le licenciement de l'ensemble du personnel (469 salariés). Le plan de restructuration de la S.K.F. prévoit, en effet, le transfert de cette usine de roulements à billes à Saint-Cyr, près de Tours, et à Fontenay-le-Comte, en Vendée (le Monde du 3 novembre).

L'annonce de la fermeture d'un haut-fourneau, prévue pour 1984 à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) provoque également des réactions : jeudi, quelque trois cents sidérurgistes d'Usinor ont désilé dans les rues de Neuves-Maisons à l'appel de leur intersyndicale.

En revanche, à Saint-Benoît-de-Carmaux (Tarn) le travail a repris à la Silvalac, filiale de La Cellulose du Pin, qui appartient au groupe Saint-Gobain - Pont-à-Mousson, après plus de trois semaines de grève de cent vingt des cent soixante-dix salariés. Un accord a été conclu sur les salaires, les conditions de travail et l'embauche d'une vingtaine d'intérimaires.

Une grève peu ordinaire vient, d'autre part, d'éclater : celle du personne sédentaire de la Sénérolif, chargée d'assurer la restauration à bord des T.G.V. et filiale de la Compagnie des wagons-lits. Les revendi-Cations portent surtout sur les salaires, les conditions de travail et sur une convention collective garantissant la sécurité de l'emploi.

la France. Et, à plusieurs indices, le

C.N.J.A. craint en réalité un choix

non avoué pour une agriculture

duale : les performants de plus en

plus soumis à un régime commun, et

les autres agriculteurs soutenus

Quant à l'Europe, le C.N.J.A.

estime qu'il est illusoire de penser à

la quitter malgré ses difficultés

actuelles. Il est impensable égale-

ment d'envisager l'élargissement de

cette Europe. Les concurrences pour

les productions méditerranéennes ne

sont pas les seules raisons de ce

refus. Il y a trop à faire, à réformer, au sein de l'Europe actuelle avant de -

songer l'agrandir. Enfin, le C.N.J.A.

demande que la négociation sur la

réforme de la politique agricole

commune soit globale. « Le pro-

blème laitier ne peut être séparé des problèmes de la viande ou des

céréales, et donc envore des produits

de substitution . C'est à ce titre enfin que les jeunes agriculteurs

demandent avec insistance au minis-

tre français d'avoir une certaine idée

de l'agriculture française avant que

de négocier au plan européen.

bre 1982).

CLUB est une invention britannique synonyme de confort, de calme, de

Sur British Airways, la classe Club ne sait pas exception: accueil spécial,

enregistrement rapide, parcours silencieux avec cocktails pour se détendre, cuisine gourmande, et le plus serviable des équipages. La vraie classe, c'est la classe Club British Airways.

Le monde entier aime British Airways.

British airways

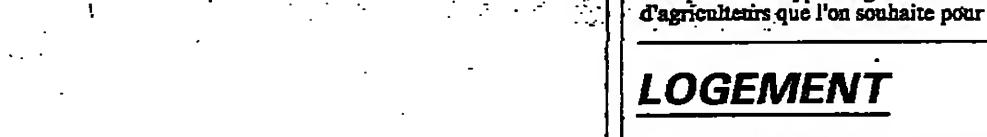

LE MARCHÉ LOCATIF SELON LA FNAIM-« Enlisement » à Paris

Lente amélioration en province

Peu de changement dans la conjoncture immobilière, selon la FNAIM porte sur quarante-quatre Fédération nationale des agents immobiliers. A Paris, le marché locatif - s'enlise et devient malsain. le désordre de ce marché engendre une véritable pagaille où sévissent marchands de liste, reprises injustifiées, prix prohibitifs des nouveaux loyers libres.

A la vente, le prix des logements neufs reste relativement stable, de 10 500 F à 16 000 F le mêtre carré dans Paris intra muros et de 9 000 F à 11 000 F pour la banlieue.

Scul le marché des appartements anciens semble s'améliorer, bien que les négociations soient « souvent longues et difficiles >, les vendenrs demandant des prix relativement élevés que les acquéreurs cherchent exigeants sur la qualité.

En province (l'étude de la villes), malgré d'énormes difficultés, le marché s'anime lentement ., alors que les besoins en logements restent importants : en accession à la propriété, dans 30 % des régions les besoins sont importants, dans 63 % des régions, moyens; en locatif, dans 81 % des villes les besoins sont jugés « importants » par les professionnels.

Enfin, en ce qui concerne le niveau des loyers, selon les adhérents de la FNAIM, 30 % à 40 % des appartements en location sont « loués en dessous des prix du marché, soit parce que le locataire occupe les lleux depuis de nombreuses années, soit parce que les à saire baisser étant devenus plus augmentations ont été pratiquées irrégulièrement ».

sur papier liford Cibachrome ou sur film ETRAVE 38, AV. DAUMESNIL PARIS-12è \$247.21.32

14.44 1.44

CLP )"· 🔅

0° 350

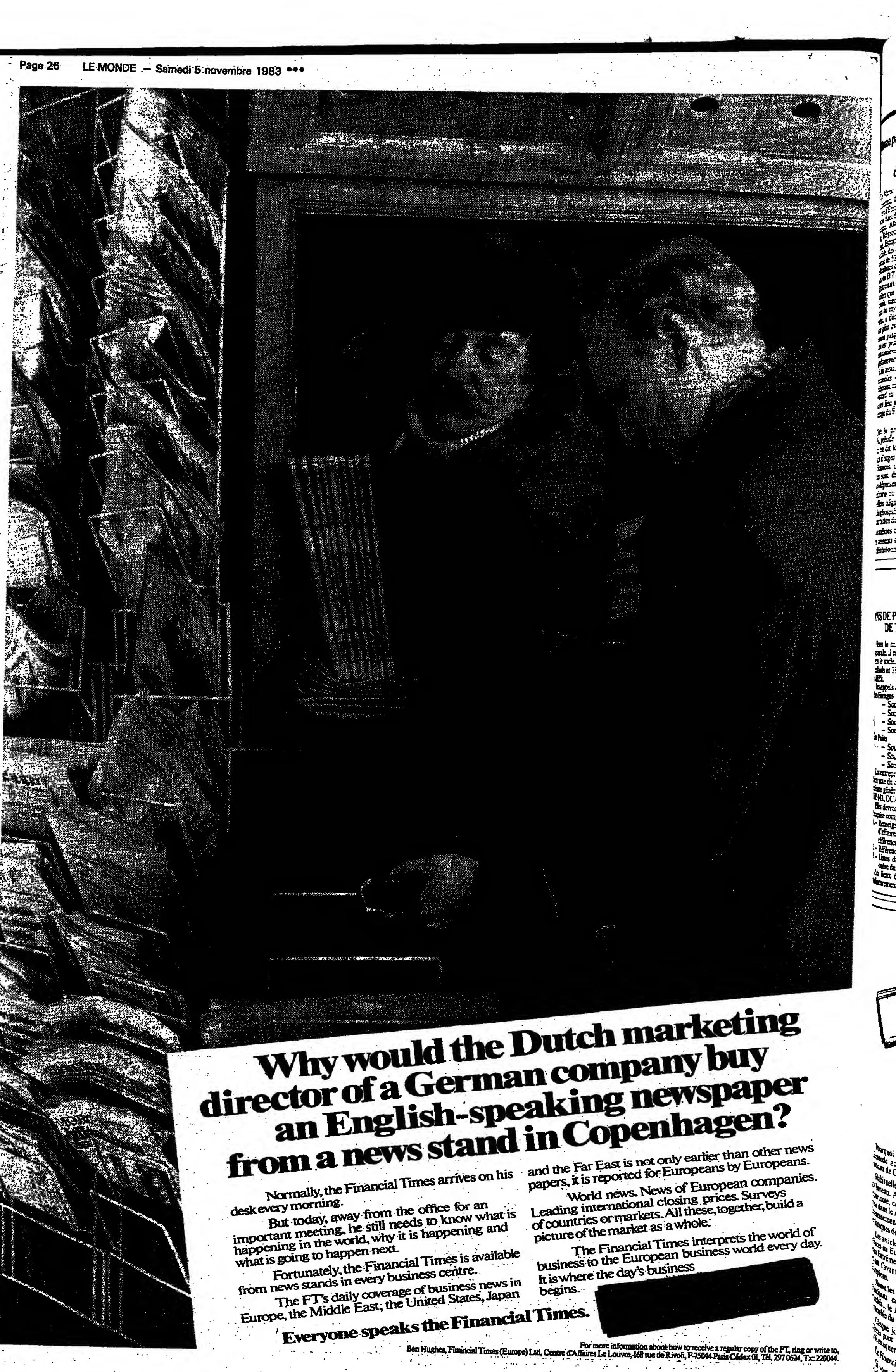

pays (dent la France) et la Banque accordent une nouvelle side

COMMUNICATE LONGMOUR
DEL MARILLO LONGEST

#### MDEPRÉQUALITY ATTON POUR LA RÉALI DETRAVALABLED RALLIQUES AT SIGN

विकारिक विवर्धिक व्यास्त्र स्थान । या स्थान । यह व - Sarate er errer beg dam er er er Sigmer

la leux de recent de leux de l'acteur de l'acteur servage

The free way free the state of the

FINANCIALTIMES

placification of the second contraction of t 

Marie Ce directed and a service and a servic A Marine Ce Careare Managara Turk Comment of the Comment le de loui les the state to be a first and the state of the and the Europe. 36% in the Proches of Authors of Melles de l'intrace - l'al ces des entrepé de passe de pa

The de district of the financial and affire th Applied for the restriction of the contract of the same of the sam

Alimential Lines of the recommendation of the second secon And desired torrest or received the contraction of the contraction of

#### **DSM EN FRANCE** Producteur europeen,

DSM dispose en France de moyens de production, de stockage et d'assistance pour : · les plastiques. prodults chimiques et résines, les engrais, les produits en matières plastiques, les matériaux de construction.

DSM: CHIMIE ÉNERGIE CONSTRUCTION ENGRAIS.



# ETRANGER FAITS ET CHIFFRES

#### Douze pays (dont la France) et la Banque mondiale accordent une nouvelle aide de 530 millions de dollars au Maroc

Le Maroc devrait recevoir prochainement, de la part d'un certain nombre d'Étais (France, Etais-Unis, Arabie Saoudite, Kowent, Grande-Bretagne, Allemagne sédérale, Japon, Belgique, Italie, Canada, Suisse, Espagne) et de la Banque mondiale, des crédits nouveaux d'un montant de 530 milliards de dollars (500 millions de droits de tirage spéciaux, ou D.T.S.). Cette somme est inférieure aux quelques 700 millions de dollars que le Maroc avait essayé d'obtenir, mais le ministre des finances du royaume, M. Abdellatif Jouahri, a déclaré: Nous ne devrions plus avoir de problèmes de paiement jusqu'à la sin de 1984, l'écart est pratiquement comblé, il le sera totalement avec un accord de rééchelonnement, que j'espère pour la sin du mois, avec les banques internationales. - M. Jouahri dirigeait la délégation marocaine qui a conclu cet accord au cours d'une réunion, qui a cu lieu jeudi à Paris, sous le patronage du Fonds monétaire.

C'est la première fois que le F.M.I. préside une telle conférence, ce qui en dit long sur l'urgence des besoins d'argent frais du Maroc dont les finances intérieures et extérieures sont drainées par les coûteuses dépenses de la guerre contre le Polisario au Sahara, sans parler des effets négatifs de la baisse du prix du phospahte, principale article d'exportation du pays,

Les mêmes douze pays ont égaloment consenti la semaine dernière à un rééchelonnement de quelque

2. - Références techniques.

600 millions de créances qu'ils avaient sur le Maroc. C'est maintenant au tour des banques d'accorder des délais de paiement pour quelque 500 millions de dollars. Les négociations vont reprendre prochainement à ce sujet. Le total de la dette marocaine est estimé à 10,5 milliards de dollars. Au mois de septembre, le F.M.I. avait accordé un crédit de 315 millions de dollars.

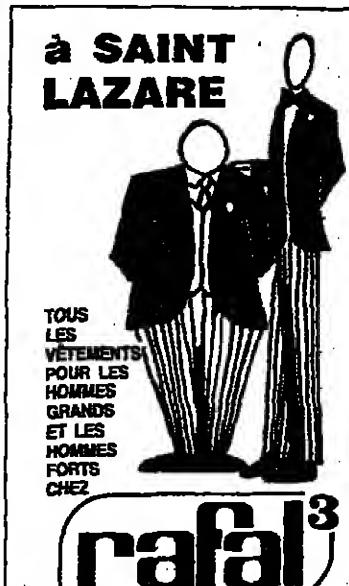

15, PLACE DU HAVRE-8' - FACE A LA GARE SAINT-LAZARE

(Publicité) -**COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE** DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (C.E.A.O.)

#### AVIS DE PRÉQUALIFICATION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX HYDRAULIQUES AU NIGER

Dans le cadre du programme C.E.A.O. d'hydranlique villageoise et pastorale, il est prévu à partir de janvier 1984, l'exécution de 100 forages dans le socie, 3 forages-puits, 25 forages de reconnaissance pour puits profonds et 397 paits dans les départements de Niamey, Maradi, Zinder et Diffa.

Les appels d'offres comprendront deux lots : Lots Forages

- Sous-lot 1: 65 forages socle, département Niamey; - Sous-lot 2:35 forages socle, département Zinder; - Sous-lot 3: 3 forages-puits, département Maradi;
- Sous-lot 4 : 25 forages de reconnaissance. Lots Paits

- Sous-lot 1: 192 puits cimentés, département Maradi: Sous-lot 2: 118 puits cimentés, département Zinder;
Sous-lot 3: 87 puits cimentés, département Diffa.

Les entreprises désirant participer à l'appel d'offres concours devront faire acte de candidature avant le 30-11-1983 auprès de Monsieur le secrétaire général de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, B.P. 643, OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA). Elles devront envoyer un dossier de préqualification rédigé en langue

française comprenant les pièces suivantes : Renseignements sur les statuts de la société et sur son chiffre d'affaires au cours des cinq dornières années et toutes autres références financières.

3. - Listes du matériel et du personnel technique à utiliser dans le

Les lieux de retrait des dossiers d'appels d'offres seront indiqués ultérieurement aux entreprises préqualifiées.



Traduction du message publicitaire inséré en page ci-contre :

Pourquoi un directeur de marketing hollandais d'une société allemande achète-t-il un quotidien anglais dans un kiosque à journaux de Copenhague?

Habituellement, le Financial Times arrive tous les matins sur son bureau. Aujourd'hui, absent de sa société pour une réunion importante, ce directeur a néanmoins besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, pourquoi cela se passe et ce qui va se passer. Heureusement, il peut toujours trouver le Financial Times dans les kiosques de tous les centres d'affaires.

Les articles quotidiens du Financial Times sur le monde des affaires en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, au Proche-Orient et en Extrême-Orient paraissent avant ceux des autres quotidiens et ont l'avantage d'être rédigés par des Européens pour des Européens.

Nouvelles du monde - Nouvelles des sociétés européennes -Principaux cours internationaux - Etudes de pays ou de marchés... le Financial Times vous offre une image complète de l'ensemble du marché.

Chaque jour, le Financial Times interprête le monde des affaires pour les hommes d'affaires européens. C'est avec lui qu'ils attaquent la journée.

Le Financial Times, un langage universel.

Si vous désirez recevoir régulièrement le Financial Times, appelez-nous.

#### LE CHOMAGE A TENDANCE A DIMINUER EN GRANDE-BRETAGNE...

Le nombre de chômeurs en Grande-Bretagne a baissé de 2.3 % en octobre pour revenir à 3 093 998, soit 73 400 de moins qu'en septembre et 13 % de la main-d'œuvre, contre 13,3 %. Toutefois cette diminution n'efface que moins de la moitié de l'augmentation du mois précédent (157 500) qui était la plus forte depuis un an.

Après élimination des variations saisonnières, il y a cu aussi un renversement de tendance : le pays comptait 2 941 200 chomeurs {12,3 % de la main-d'œuvre), soit 10 100 de moins qu'en septembre (-0,3 %). An cours de ce mois, une augmentation de 12 200 avait été caregistrée. - (A.F.P.).

#### ... ET EN R.F.A.

Le nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne fédérale a augmenté de 0,6 % (en données brutes), en octobre, pour se situer à

2 147 800, soit 13 600 de plus qu'en septembre, et 8,7 % de la population active contre 8,6 % (+ 3 % en octobre 1982). Toutefois, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a nettement diminué, après avoir stagné en septembre. L'office fédérai en conclus que le marché du travail ouestallemand se trouve dans une phase de reprise, du fait de la hausse de la production depuis le début de l'automne. -(A.F.P.)

En un an, d'octobre 1982 à octobre 1983, le nombre brut de chômeurs a agmenté de 12 %. Il avait enregistré une hausse annuelle de 17 % en septembre et de 22 % en août. L'office a également dénombré 98 700 nouvelles offres d'emploi, soit 24 % de plus qu'il y a un an, et observé une diminution de 13 % du nombre des nouvelles inscriptions à ses. services (315 900) par rapport à octobre 1982. -

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES **DEUX MOIS** SIX MOIS COURS DU JOUR UN MOIS Rep. +ou Dép. - Rep. +ou Dép. - Rep. +ou Dép. -8,0855 + 155 + 265 + 310 + 380 + 880 + 1020 6,5550 + 148 + 200 + 305 + 380 + 860 + 1000 3,4460 + 160 + 200 + 325 + 380 + 990 + 1060 8,0825 6,5500 3,4420 3.0435 + 155 + 180 + 315 + 345 + 945 + 1820 30418

| F.R. (100)<br>F.S.<br>I. (1 000)        | 3,7465<br>5,0090 | 2,7179<br>14,9750<br>3,7500<br>5,0130 | + 130<br>+ 365<br>+ 265<br>- 215  | + 155<br>+ 490<br>+ 380<br>- 165           | + 265<br>+ 675<br>+ 510<br>- 425 | + 389<br>+ 869<br>+ 555<br>- 355  | + 788<br>+ 1560<br>+ 1505<br>- 1408 | + 845<br>+ 1985<br>+ 1590<br>- 1265  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| £ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 12,0200<br>TAU   | 12,8290<br>JX D                       |                                   | + 375<br>URO-                              | + 600                            | + 725                             | + 1710<br>S                         | + 1965                               |
|                                         |                  |                                       |                                   |                                            |                                  |                                   |                                     |                                      |
| SE-U                                    | 3/8              | 9 11/16<br>5 3/4<br>6                 | 9 3/8<br>5 7/16<br>5 5/8<br>8 1/4 | 9 3/4<br>513/16<br>6 1/4<br>9 1/4<br>3 5/8 | 9 1/2                            | 9 7/8<br>6 1/16<br>6 3/8<br>9 5/8 | 9 3/4<br>511/16<br>6<br>9 3/4       | 10 1/8<br>-6 1/16<br>6 5/8<br>10 3/4 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée per une grande banque de la place.

#### NOMINATIONS

. M. JEAN-PAUL ELKANN vient d'être nommé viceprésident de la société Christian-Dior, dont il était dapuis janvier 1983 administrateur-directeur général.

. M. JEAN-YVES GOUR-TAY, âgé de quarante-cinq ans, vient d'être nomme directeur chargé de mission auprès du président du groupe Thomson.

[Ancien élève de l'École navale, il est admis dans le corps du contrôle général des armées en 1973. Depuis 1980, il exerce des fontions de contrôle dans le socteur des industries d'armement et a été, en 1981-1982, délégué pour la nationalisation du groupe Dassault.]

• M. HICKS B. WALDRON va ětre nommé P.-D.G. du groupe américain Avon Products, numéro un mondial de l'industrie des cosmétiques. Il remplacera à ce poste M. David W. Mitchell, démissionnaire.

#### **Affaires**

 Nouveaux licenciements à Mapufrance. - Après un premier train de mises en préretraite et de quelque 70 licenciements, conformément au protocole d'aides financières signé avec les banques et les pouvoirs publics, une deuxième vague de 101 licenciements vient d'être annoncée au comité d'entreprise. Fin novembre, les effectifs de la SCOPD seront ainsi ramenés à 575 salariés.

● Pont-1-Mousson prévoit 1 022 départs en préretraite. - La direction du groupe Pont-à-Mousson a annoncé au comité central d'entreprise, le 3 novembre, le départ en préretraite de 1 022 de ses 8 500 salariés, entre juillet 1984 et la fin de l'année 1985. Les 279 départs annoncés à Furnel, en juillet dernier, sont inclus dans ce total. La direction explique cette décision par un manque de commandes et des difficuités à l'exportation - (A.F.P.).

#### Etranger

#### **ÉTATS-UNIS**

 Progression de 0,9 % des indicateurs. - Selon le département du commerce, l'indice global des principaux indicateurs économiques s augmenté pour le treizième mois consécutif de 0,9 % en septembre, après s'être accru de 0,3 % en août et de 0,8 % en juillet. Ces deux derniers chiffres ont été révisés à la suite d'indications complémentaires sur les stocks et les commandes. L'indice global, qui préfigure l'évolution prochaine de l'économie, s'est inscrit à 160,2 en septembre (base 100 en 1962). - (Agefi).

 Stabilité du coût de la vie en octobre. - Selon les indications préliminaires de l'Office fédéral des statistiques, l'indice des prix est resté inchangé en octobre, après avoir augmenté de 0,2 % en septembre. En un an, par rapport à octobre 1982, cet indice a enregistré une hausse de 2,6 %, contre un taux annuel de 2,9 % en septembre et 3 % en août. - (Agest.)

#### Social

• Grève S.N.C.F. : légères perturbations en banlieue et sur le R.E.R. - Le trafic des trains de banlieue devait être légèrement perturbé ce vendredi 4 novembre dans la région parisienne, en raison d'une grève des agents de conduite G.G.T. et C.F.D.T.: trois trains sur quatre étaient assurés, en fin de matinée, au départ de Paris-Saint-Lazare et de Paris-Austerlitz (ligne C du R.E.R., de Versailles à Orsay), et un train sur deux à partir de midi. Cependant, le syndicat autonome ayant renoncé pour sa part au mot d'ordre de grève de vingt-quatre heures - en raison des négociations annoncées pour le 10 novembre sur le problème des sanctions, - la situation devrait redevenir pratiquement normale le samedi 5 novembre. Le trafic des grandes lignes n'est pas touché par ce mouvement.

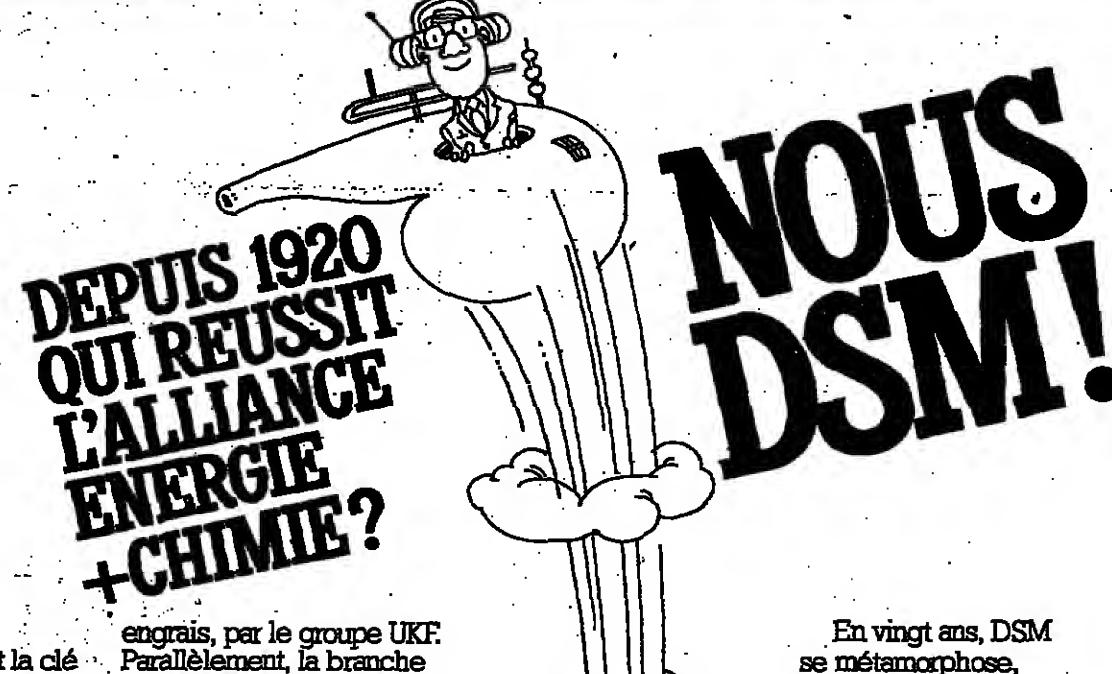

Energie et chimie deux mots qui donnent la clé du développement de DSM depuis 61 ans.

Charbon et carbochimie Au début du siècle, la première mission de DSM fut bien d'extraire et de vendre l'énergie-charbon, puis à partir de 1920, de tirer un parti maximal des produits de sa distillation, c'est-à-dire du coke et du gaz de four à coke, base de la carbochimie.

Sa production d'azote, dès 1929; marqua le départ d'une activité qui allait devenir, au cours des années, d'une importance exceptionnelle: la fabrication des

Parallèlement, la branche chimie du groupe s'étoffait par l'extension des deux secteurs : produits chimiques

et matières plastiques. Gaz et pétrochimie Au cours des années 60, DSM allait prendre, avec une audace contrôlée. un virage décisif qui détermina le nouveau

destin du groupe. Survivre à la fermeture progressive des mines et cokeries imposa l'expansion des activités chimiques en même temps que la mutation des matières premières de base.

1960 du plus important disement européen de daz à Groningue, le groupe DSM a participé à cette révolution energétique en agissant, soit pour le compte de l'Etat, soit pour lui-même :

Il explore des gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord et il exploite des mines de charbon outre-Atlantique pour son propre compte. nous cherchons

Depuis la découverte en

se diversifie.

toujours à être en avance sur notre temps

#### CARTE D'IDENTITE DU GROUPE DSM

A l'origine, Houillères d'Etat néerlandaises; aujourd'hui, DSM, Groupe à vocation Internationale, implanté en Europe de l'Ouest (siège social à Heerien, Pays-Bas), mais aussi dans d'autres parties du monde.

SEPT GRANDS SECTEURS: Engrais: ammoniac, urée, engrais azotés, phosphatés et mixtes, etc. Produits chimiques : acrylonitrile, caprolactame, phénol, mélamine, méthanol,

intermédiaires organiques, produits de la chimie fine, etc. Plestiques: éthylène, polyèthylène bd et hd, PVC, polypropylène, ABS, caoutchoucs synthetiques, etc.

Résines : pour encres d'Imprimerie, colorants et peintures, résines

Energie: gaz naturel, pétrole, charbon.

l'ansformation des plastiques : emballages, articles ménagers, produits techniques, etc.

Construction : briques, tuiles, éléments en béton, céramiques, etc. En termes de chiffres d'affaires et d'effectif, l'activité principale est la chimie dont 85 % des ventes sont réalisés dans la Communauté Européenne. Au total : 29.000 employés dont les 2/3 aux Pays-Bas. Chiffre d'affaires global de l'ordre de 20 milliards de tiorins.

Pour toute information: DSM-FRANCE immeuble Perisud 5 rue Lejeune 92120

MONTROUGE

INSTANCE.

seting

buy spar

her than

and by E

HLODERLY CONTRACTOR

SC WEEKING

uctore,

prices Su

ARESS WE

14-18 novembre

Au nouveau Parc d'Expositions Paris-Nord

mardi 15 novembre 1983 **TABLES RONDES** INTERNATIONALES

les nouvelles orientations des circuits intégrés

Présidées par M. Jacques BOUYER, Président du SITELESC et de l'EECA, les Tables Rondes Internationales 1983 sont organisées par : 6 le SITELESC - Syndicst des Industries de Tubes Electroniques et Semiconduc-

EECA - European Electronic Component Manufacturers Association.

EIAJ - Electronic Industries Association of Japan,

SIA - Semiconductor Industry Association (USA).

Matin Table ronde 1 Évolution des produits et importance du logiciel en micro-

La tendance vers une plus grande complexité, vers des prix moins élevés, des volumes de production plus importants, devrait s'accentuer plus que jamais au cours des prochaines années, dans l'industrie des circuits intégrés.

Les fabricants de circuits intégrés vont devoir mettre au point des composants de plus en plus performants et complexes, produits en grandes quantités.

De même, avec les utilisateurs de circuits intégrés, ils devront incorporer dans leurs produits une part croissante d'intelligence, suivant en cela une évolution semblable à celle qu'a connue l'informatique. Ces modifications auront, à n'en pas douter, des conséquences

importantes qu'il est encore difficile d'apprécier. On peut également se demander :

Où se situera l'équilibre entre les circuits universels, les circuits à la demande et les circuits prédiffusés ? • Comment évolueront les parts respectives du logiciel et des cir-

cuits proprement dits? Au cours de cette Table Ronde on s'interrogera sur les taux de croissance prévisibles de ces grandes familles de circuits intégrés, en

tenant compte de l'alourdissement des capitaux nécessaire à cette industrie et du développement du logiciel dans la fabrication et la conception de ces composants. Président : Dr. OūCHI Atsuyoshi, senior executive vice-president,

and director, NEC, Japan. Modérateur : M. BONELLI Pierre, président-directeur général,

SEMA. France. Panelistes: M. FIEBIGER Jim, vice-president and assistant gene-

rai, Manager semiconductor products sector, MOTOROLA,

M. KRIJGSMAN C. Kess, directeur général - division circuits intégrés, NV. PHILIPS, The Netherlands. M. LARKIN Melvyn William, director of technology, PLESSEY,

M. LASSUS Marc, directeur général, MATRA-HARRIS Semi-

Conducteurs, France. M. NOELS Jacques, directeur des activités semiconducteurs,

Groupe THOMSON, Franca.

M. ODAKAWA Kaichiro, assistant group executive semiconductor and iC division, TOSHIBA, Japan.

M. PAGLIUCA Bruno, senior vice-president-Worlwide semiconductor marketing, TEXAS INSTRUMENTS, U.S.A.

Table ronde Après-midi Besoins et formation de spécialistes dans le domaine de la microélectronique.

En microélectronique, la demande en ingénieurs ou techniciens, que ce soit au niveau des fabricants, des utilisateurs ou des organismes de recherche, va se développer de manière exponentielle au cours des

prochaines années. Le déséquilibre entre l'offre et la demande pose des problèmes aux milieux enseignants tout comme les possibilités de formation continue

dans l'industrie. Au cours de cette Table Ronde, on tentera d'abord de chiffrer le problème et ensuite d'apprécier les solutions existantes et proposées. Après avoir décrit la situation présente, on tentera d'évaluer les

différentes tendances pour les années à venir dans les grandes zones géopolitiques de la microélectronique telles que l'Europe occidentale, les États-Unis et le Japon, face à cet aspect vital et critique de la révolution microélectronique Président : Le président de la SIA - SIA Chairman, U.S.A.

Modérateur : M. ELDIN Jacques, directeur général adjoint des laboratoires de Marcoussis, CGE, France.

Panelistes: M. DESIO Robert W, director of Technical, Education and Systems Research Institute, IBM, U.S.A.

M. MALGRANGE Jean-Louis, conseiller à la direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, France.

M. P!CQUENDAR Jean-Edgar, consultant, France. M. ROBERTSON J.M., director Endinburgh microfabrication faci-

lity, UNIVERSITY OF EDINBURGH, UK. M, RUGE Ingolf, senior professor in microelectronics, MUNICH

TECHNICAL UNIVERSITY, F.R.G. M. SHIBATA Shotaro, director, chief engineer semiconductor and

IC division, HITACHI, Japan. M. SMULLIN, Louis D., professor, electrical engineering dpt, MAS-SACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, U.S.A.

M. VAN OVERSTRAETEN Roger, professor departement elektrotechniek, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Belgium

**BULLETIN D'INSCRIPTION** 

à compléter et à retourner : Tables Rondes 1983 11, rue Hamelin, 75783 Paris Cedex 16 - France T&L: 33 (1) 505.14.27 - Télex: SYCELEC 611045 F.

Nom.

.

Adresse professionnelle

Code postal et Ville.

TO BE THE THE THE STATE OF THE

Droits d'inscription : 200 FF nets per personne.

Paiement à l'ordre de « GIEL Colloque international ».

Signature:

### CONJONCTURE

POINT DE VUE

### La rigueur, et après

- Pour une redistribution des tâches

par ALBIN CHALANDON (\*)

restauration autrement qu'en lisalaires. L'industrie française, face bérant les forces productives du aux atermojements, pressions ou blocarcan bureaucratique? A ces cages du gouvernement que l'on questions qu'il pose (le Monde observe actuellement, ne peut être des 3 et 4 novembre), M. Albin gérée de façon compétitive comme Chalandon répond en affirmant celle de nos grands concurrents que chacus, pouvoirs publics, patroust, syndicats, doit retrouver son rôle et n'accomplir que les se révélerait possible. taches qui sout de son ressort.

Le grand obstacle à la compétitivité est le contrôle administratif sur le marché du travail, depuis le fonctionnement archaique de l'A.N.P.E. jusqu'aux réglementations de l'emploi. La pression exercée sur les entreprises pour maintenir les emplois excédentaires explique, pour une large part, l'enfoncement des entreprises françaises, alors que leurs homologues étrangères se redressent. S'agissant de l'industrie automobile, G.M., Ford, Chrysler, ont rétabli leurs comptes avec une authenticité de la demande elleactivité et des parts de marché dimimême, qui doit souvent être mise en nuées. Fiat, dans un contexte donte tant le travail au noir se dévepolitico-syndical aussi difficile que

Dans son numéro du pini vembre

Les drogués du travail

Il y a encore des gens qui travaillent beaucoup.

Par satisfaction personnelle

pour trouver un moyen d'existence ou d'enrichissement.

Ou parce que les y pousse

une forme de stakhanovisme.

Une enquete de Michel Hearteaux

celui de la France, affiche des pro- loppe. Enfin, le problème, dépassant geux. La survie est à ce prix : com- niveau des valeurs mêmes de la demain ne sera pas celle d'hier, l'activité de l'individu se développera de plus en plus en dehors du productivisme. Face au douloureux déséquilibre actuel, les remèdes sont médiocres.

étrangers. Cette rigidité empêche en A long terme : progrès technique outre la création d'emplois là où elle grace à la recherche, à la formation professionnelle et aux accords avec l'industrie étrangère, à l'image de ce En réalité, la politique consistant qu'a fait le Japon pour rattraper son à maintenir du personnel en surnomretard il y a vingt ans. Dans l'immébre, si elle réduit momentanément le diat : partage du travail, rendu plus chômage, l'aggrave progressivement acceptable si la collectivité bonisie à terme. Une reprise durable de les salaires partagés au lieu d'indeml'emploi postule l'assainissement des niser un chômeur; assouplissement entreprises, sans lequel elles ne des règles concernant la sécurité de retrouveront pas leur compétitivité. l'emploi : mieux vant un travailleur D'autre part, le retour à l'équilibre à titre précaire ou provisoire qu'un sur le marché du travail ne dépend pas uniquement de la croissance de En tout état de cause, l'existence l'offre : encore faut-il qu'au niveau de la demande il y ait volonté ou capacité de répondre à l'offre, voire

d'un chômage important impose, par le jeu de la solidarité, une diminution du pouvoir d'achat des Français. Que les chômeurs soient déciarés ou dissimulés (travailleurs en surnombre dans les entreprises), la collectivité doit les prendre en charge. A vouloir faire assumer trop lourdement ce fardeau par les entreprises, c'est l'emploi de chacun qui est menacé. Tel est l'aspect le moins évoqué, mais sans doute le plus exigeant de la « rigueur ». Le rôle ambigu de certains syndi-

cats contribue, dans une large mesure, à freiner l'évolution nécessaire et à retarder la sortie de la

Sont-ils des organismes professionnels ou des pseudo-partis politiques? Leur vocation est-eile de défendre les intérêts des personnels on de participer à la gestion? Le danger vient de ce que les plus influents d'entre eux ont une vision radicalement différente de celle que prétend maintenir le gouvernement : une économie de marché. Ils réclament - notamment la C.G.T. - que l'on embauche du personnel dans des entreprises en sureffectifs; que l'on développe des secteurs en surcapacité ou qui n'ont plus de débouchés, que l'on juge la gestion des entreprises sur ce qu'ils appellent la « valeur ajoutée », c'est-à-dire la (\*) Ancien ministre.

capacité à payer des salaires et non à faire des bénéfices. Allez donc tre efficacement contre ses concu rents avec ces idées-là!

Le gouvernement s'est efforcé légitimement d'obtenir une meilleure relation entre le personnel et les dirigeants des entreprises. Il faut en effet que l'on sorte d'une conception patronale encore souvent autocratique ou patrimoniale de l'entreprise, comme du schéma inadanté de lutte des classes imposé encore par certains syndicats. Quels que soient les responsables, le progrès s'impose : l'information et la concertation sur l'ensemble de leurs problèmes sont aujourd'hui une condition nécessaire de la vie des entreprises. Les lois Auroux peuvent engendrer le pire si elles renforcent le monopole syndical, politisent la vie de l'entreprise, instanrent la cogestion de fait ; mais aussi le meilleur, si elles amènent le personnel à dialoguer directement avec la direction de l'entreprise. Mais il ne faut pas confondre concertation et cogestion, monopole syndical et juste représentation du personnel, revendication professionnelle et visée poli-

L'économie française est entraînée vers une forme de langueur et de dépérissement parce que le gouvernement a trop chargé le bateau et qu'il croit pouvoir, en commandant la manœuvre, le sortir de la tempête qu'il a lui-même provoquée.

Le monde vit une révolution industrielle sans précédent qui, loin de les rapprocher, va creuser l'écart entre tous les pays. La seule chance pour le nôtre d'y participer est de mobiliser les énergies en laissant iouer les forces de la liberté. Le désengagement de l'Etat que cela suppose n'est pas une démission mais une restauration. Redistribuer les tâches, afin que chacun puisse accomplir effectivement la sienne : L'Etat doit refluer en allégeant le poids de ses finances; en assouplissant ou en éliminant les lois, réglementations, interventions au coup par coup, qui régentent l'économie. en transférant au secteur privé de nombreuses activités et en instau--rant dans le secteur public lui-même les règles de la gestion privée. Ainsi pourra-t-il se consacrer à ses tâches essentielles. Savoir créer des conditions générales et un climat favorable au développement de l'économie compte plus que de disperser les efforts et l'argent en se mêlant de

Combat difficile à mener dans un pays où la « nomenklatura », qu'elle soit de gauche ou de droite, est étroitement liée au molosse étatique! Combat qui doit être pourtant gagné si la France veut suivre le train d'enfer de la compétition technique et industrielle mondiale!



5. rue des Italiens **75427 PARIS CEDEX 09** C.C.P. Paris 4207-23 **ABONNEMENTS** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 554 F 767 F 989 F **TOUS PAYS ÉTRANGERS** PAR VOIE NORMALE 661 F 1194 F 1727 F 2260 F ETRANGER

(par messageries) - BELGIOUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 381 F 634 F 887 F 1 146 F ·II. - SUESSE, TUNISIE

454F 779F 1 105F 1 430F

Par voie aérienne Tarif sur demande Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vondront bien cindre ce chèque à leur demande Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : sos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à torte correspondance. Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Serve-Méry (1944-1959)

Jacques Fauvet (1969-1982) Imprimeric

du - Monde 
5, r. des Italiens

PARIS-IX

Reproduction interdise de tous articles, sauf accord avec l'administration. Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. ISSN: 0395 - 2037.

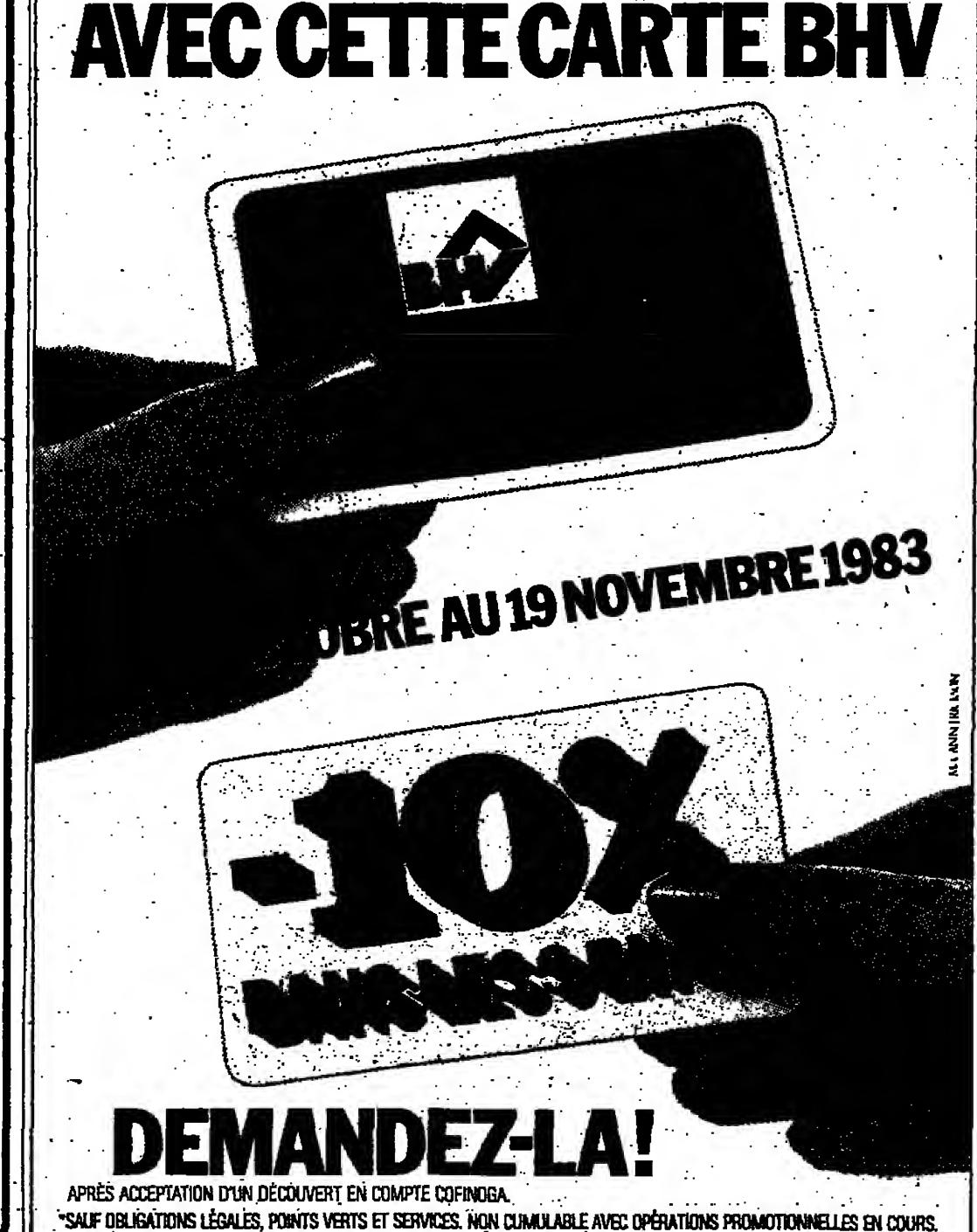



ju 4'61 tra Bf.

311

COL

ou

Ex

Lal con du sou Enf

la (

out

Lion les.

Att. Fr en reprises, ce nouv

Clessian que pose

. 25



# âches

capacité à payer des salaire. demander à une entreprise de tre efficacement contre sa; rents avec ces idées-ia Le gonvernement s'est légitimement d'obtenir une tenre relation entre le person les dirigeants des entrepnes en effet que l'on some d'une b tion patronale encore source cratique ou patrimoniale de i. prise, comme du schema in de lutte des classes impage par certains syndicate. (his soient les responsables les s'impose : l'information et bo tation sur l'ensemble de les blèmes sont aujourd'hui une tion nécessaire de la lic entreprises. Les loi: Aurouige engendrer le pire : clles resign vie de l'entreprise instaure cogestion de fait : mais aussi k. leur, si elles amenant le perse dialoguer directement avec be tion de l'entreprise. Mais il a pas confondre concertation au tion, monopole sindicel a

représentation de personnel. dication professionnelle et 182. L'économie française en s née vers une forme de languer dépérissement paros que le z nement a trop charge le bar qu'il croit pouveir, en comme la manœuvre. le serrer de la les qu'il a lui-même provoque Le monde vir une sever industrielle sans procedent at de les rapprocher. 12 creun. entre tous les pare la seula : pour le noire à : participer :

mobiliser les énergies en to joner les forces as la liber désengagement de l'Etat de suppose n'est per une dest mais une restaur . ... Resm les taches, afin que chaege;

compte plus une et direc-

75427 PARIS ( ) DELM

C.C.P. Para 4207-23

et industrielle mi rouel

ABONNESSEND TOLS PAYS ETRANGE PAR VITE MIRVIALE ETR . N.JR Contractions L - BELGDA FALL VINER B 4 9 8 3 3 3 3

12 - 51 18-3- 11 41-15 454 F Tar free security Les absents tacte carre rediges then the train the

accompline effect summent land L'Etat doit tellieur en Migg poids de ses in ... . . . en 15. sant ou en element les los e mentations, interventions at par coup, que regentent feier en transferunt at secteur me nombreuse: Lotte to at the rant dans le section remoties poprta-t-: es con contra escu

efforts et l'argen et se man wil Combat doffered mare pays on in a fundament soit de gauene Lie ande et tement liès 💛 😘 🚑 Combatique de la la restata si la France de la latte :

### Extrait de Situations II de Jean-Paul Sartre.

"... un ouvrier ne peut pas vivre en bourgeois : il faut dans l'organisation sociale d'aujourd'hui qu'il subisse jusqu'au bout sa condition de salarié... Totalement conditionné par sa classe, son salaire, la nature de son travail, conditionné jusqu'à ses sentiments, jusqu'à ses pensées, c'est lui qui décide du sens de sa condition et de celle de ses camarades, c'est lui qui librement donne au prolétariat un avenir d'humiliation sans trêve ou de conquête et de victoire, selon qu'il se choisit résigné ou révolutionnaire."

#### Extrait de L'Usine Nouvelle du 3 Novembre.

"... y a-t-il encore une classe ouvrière si en l'on croit la COFREMCA rien n'est moins sûr. En premier lieu les ouvriers ressemblent de plus en plus à tout le monde. L'alignement? Pas tout à fait, pas encore, mais cela commence à y ressembler. En second lieu, au sein même du monde ouvrier de multiples mentalités et attitudes, souvent très divergentes, cohabitent. C'est l'éclatement. Enfin, les fondements même de la classe ouvrière, traditionnelle, communauté d'intérêts-solidarité, sont ébranlés. C'est la rupture."

Même si ses conditions de travail restent encore souvent très pénibles, l'ouvrier d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui de 1948. C'est ce que montre l'enquête que publie L'Usine Nouvelle cette semaine.

L'ouvrier de 1983 a des aspirations et un style de vie personnels qui se confondent avec ceux des autres catégories sociales : il réagit en individu plus qu'en membre d'une classe spécifique.

Pour les entreprises, ce nouvel ouvrier représente un véritable défi car il refuse désormais l'autorité aveugle. Si ce refus n'est pas perçu il constitue un danger potentiel de désaffection pour le travail, voire de révolte. Mais n'y a-t-il pas là, pour les entreprises, l'opportunité d'un dialogue constructif car les ouvriers qualifiés sont prêts à retrousser leurs

manches si on leur permet de mieux satisfaire dans leur travail leur besoin d'expression personnelle. C'est la question que pose L'Usine Nouvelle dans sa grande enquête "Où est passée la classe ouvrière?" En vente en kiosques à partir du 3 Novembre.



Le nouveau groupe, dénommé

Charter House-J. Rothschild, sera

étant détenu à 56 % par Rit and

Northern et à 44 % par Charter

House Japhet. Il dispose d'un actif

frôlant les 400 millions de livres

(4,8 milliards de francs) et gérera

des investissements de l'ordre de

1.5 milliard de livres (18 milliards

de francs), ce qui le mettra au pre-

mier rang du groupe financier londo-

nien exercant la même activité. Ce

« mariage » a été accueilli avec

« enthousiasme » à Londres, où l'on

se préoccupe de la montée de la

concurrence étrangère, notamment

américaine, et même japonaise, dans

le domaine de la gestion des investis-

sements et du courtage de valeurs

mobilières. Si la City veut lutter à

armes égales avec la banque des

Etats-Unis, par exemple, qui ont

maintenant d'énormes services de

courtage, elle doit rénover des struc-

tures dépassées, estime-t-on au bord

de la Tamise. L'opération qui vient

d'être annoncée, et qui marie, préci-

sément, une banque et des firmes de

courtages, pourrait donner le signal

à d'autres opérations du même

genre: la National Westminster

Bank pourrait lancer une OPA sur la

grosse firme d'agents de change

Grieveson Grant, la première pour

LE PRIX JACQUES-RUEFF

DÉCERNÉ

**AU PROFESSEUR AMÉRICAIN** 

ROBERT A. MUNDELL

d'être décerné, à Paris, à l'écono-

miste américain Robert A. Mundell,

professeur à l'université Columbia

de New-York et auteur de plusieurs

ouvrages sur les problèmes moné-

Créé par l'Institut Lehrman de

New-York et par l'Association

Jacques-Rueff, présidée par

M. Edouard Bonnefous, président

de la commission des finances du

Sénat, le prix est en principe attri-

bué tous les deux aus par un jury

franco-américain à un auteur dont

« les travaux ont contribué à déve-

lopper et à approfondir la réflexion

et la recherche sur le rôle de la

Le prix n'avait pas été attribué en

1981. Le premier lauréat avait été

en 1979 notre collaborateur l'ani

monnaie dans l'économie ».

République du Zaïre

AVIS DE PRÉSÉLECTION PRÉPARATOIRE

A UN APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT

POUR LA FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

SELON CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES

OR SGMPT 005 CA 83

**AVIS RECTIFICATIF** 

Il est porté à la connaissance des Soumissionnaires Potentiels

que la date d'ouverture des plis de cet Avis de Présélection

prévue pour le 7 octobre 1983, reportée une première fois au

Toutes les autres clauses et dispositions de l'Avis de Présélec-

**OFFICE DES ROUTES** 

DIRECTION GÉNÉRALE

1s novembre 1983, est reportée au 1s décembre 1983.

taires internationaux

Le prix Jacques-Rueff 1983 vient

les investissements de particuliers.

La création d'une nouvelle banque Rothschild à Londres, aux côtés de N. M. Rothschild a constitué un présidé par ce dernier, son capital événement dans la City.

Elle est le résultat d'un mariage entre le groupe Charter House-Japhet et la société financière Rit and Northern, qui a connu une rapide expansion sous la direction de M. Jacob Rothschild.

Ce dernier, réputé multi milliardaire, s'était brouillé, il y a trois ans avec sa famille, et avait quitté la banque N. M. Rothschild, dirigée par son cousin Evelyn, pour voler de ses propres ailes. Anjourd'hui, Rit and Northern détient 50 % de la banque d'investissements américaine L. F. Rothschild, Unterberg, Tow Bin, 29,9 % de la firme d'agents de change londonienne Kitcat and Aiken, une compagnie d'assurancevie (Target Life), une compagnie de crédit-bail et de courtage, et un service international de gestion d'investissements. De son côté, Charter House. l'une des « merchant banks (banque d'affaires) de la City, fondée en 1934, a absorbé, en 1954, la banque S. Japhet, créée à Francfort en 1880, et en 1980 une autre « merchant bank ». Keyser Ullman: le groupe détient des investissements dans plus de cent vingt-cinq sociétés européennes et américaines, principalement dans l'industrie.

#### LE CODE INFORMATIQUE DE L'U.B.S. N'A PAS ÉTÉ PERCÉ, SELON LA BANQUE SUISSE

Les douanes françaises n'ont pas percé le secret du système informatique de l'Union de banques suisses (U.B.S.), ont affirmé, jeudi 3 novembre, à Genève, les dirigeants de l'établissement helvétique, évoquant l'affaire des comptes français en Suisse révélée par le Canard enchainé Seulement un petit nombre des clients français de l'U.B.S. ont été inquiétés, ont-ils précisé: « Le nombre de ces connus de la banque est nettement inférieur aux trois cents infractions signalées par le gouvernement français et, naturellement, aux cinq mille noms évoqués par le Canard ».

M. Peter Gross, directeur général de la banque, a néamoins reconnu que le nombre de clients français déconverts par les donanes a récemment augmenté.

tion restent inchangées.

#### UN RAPPORT DU COMMISSARIAT DU PLAN

économique nationale. On ne l'ignorait pas, mais on se contentait de k laisser aller à son train. Ce vendredi 4 novembre, à Paris, il obtient une sorte de recommissance officielle : le commissariat général du Plan présente un solide rapport de 140 pages, consacré à l'artisanat et à lui seul Jamais ce dernier n'avait fait l'objet d'une étude « à part », signée par

L'artisanat est une sorte monstre ». Comment saisir cette activité multiforme (elle rassemble huit cent mille entreprises de moins de dix salariés), dont le chiffre d'affaires est de l'ordre de 450 milliards de francs, qui emploie quel-

que deux millions de salariés ? Ces petites firmes relèvent de quelque trois cents corps de métiers différents, aux moyens, aux besoins et aux finalités les plus divers, et qui ne s'adaptent pas de la même façon aux aléas de la conjoncture. Au reste, certains préféreraient que l'on parlat d'artisanats au phuriel. Ce secteur - autre originalité - est encore l'un des rares aujourd'hui à créer spontanément des emplois c'est là sans doute l'une des raisons qui ont conduit les responsables du IX. Plan à en mieux connaître les

Selon les rapporteurs, les artisans - ils ont été consultés en très grand nombre - sonhaitent que la qualification professionnelle attestée devienne l'une des conditions exigées de ceux qui souhaitent « se mettre à leur compte ». Plus généraloment, d'ici à 1988, il faut que ces « petits » de l'économie puissent plus facilement mettre à jour leurs connaissances (les moyens ne manquent pas); ils doivent profiter des « novations et innovations techniques, commerciales » et de gestion, et tendre à se regrouper (les jeunes n'y seraient pas hostiles).

lls doivent encore, recommandent les rapporteurs, s'ouvrir franchement à des « négociations avec leurs partenaires sociaiex > (ils y sont naturellement peu portés) et cher-

L'artisanat réhabilité

L'artisanat était, jusqu'à présent, un parent pauvre dans l'activité Padministration de la rue de Martiguac.

> cher a renforcer les « organisations professionnelles là où elles ne sont pas assez structurées (bâtiment, alimentation, coiffure) »...

Un « examen annuel » devrait. une fois que des « indicateurs » d'évolution seront définis, permettre de suivre la réalisation de tous ces objectifs. En revanche, il n'est pas question de dresser chaque année. comme il est fait pour l'agriculture et pour le commerce, les « comptes de l'artisanat ».

Ce rapport est un beau plaidoyer pour que l'artisanat devienne un « partenaire à part entière du mouvement économique » du pays. « Le maintien, et même le renforcement, d'un ministère de tutelle unique est aussi demandé au passage...

Une phrase fera l'unanimité chez ces « solitaires » de l'économie : « On ne transformera pas l'artisanat par décret. - En revanche, passé la bonne surprise de constater qu'enfin on reconnaît officiellement l'importance de leur activité, les artisans seront sans doute étonnés da ton contraignant qui ressort de ce texte. En contradiction avec certains passages du rapport, où l'on explique qu'il « s'agit d'abord d'éviter que des entraves administratives trop lourdes, des inégalités de traitement trop slagrantes, une dépendance trop grande vis-à-vis des autres secteurs ne rompent à son détriment l'égalité des chances »...

S'en tenir à ce seul objectif aurait été peut-être suffisant pour que l'artisanat, qui a naturellement le goût du risque, puisse s'épanouir.

#### APRÈS UNE BONNE ANNÉE 1982

#### Le marché des équipements domestiques connaîtra une sensible régression en 1983

Le CETELEM, groupe financier spécialisé dans le crédit à l'équipement des ménages, mène chaque année, depuis huit ans, une enquête sur le marché des biens d'équipement domestiques (télévision, hi-fi. vidéo, électroménager, meubles). Si les résultats de 1982 qu'il vient de publier traduisent globalement une évolution favorable du marché, les résultats des premiers mois de 1983 montrent une régression générale.

En 1982, les produits « bruns » ont enregistré une croissance de 18.5 % en volume de la consommation en télévision et vidéo. Ce marché bénéficie de l'apport des nouvelles technologies et de l'attrait qu'elles exercent sur les jennes générations, en outre en 1982, la vente de ces produits a été poussée avec la Coupe du monde de football. Mais la bonne tenne de ce secteur ne s'est pas poursuivie en 1983 puisque les ventes ont chuté de 14 % entre 20ût 1982 et 20ût 1983.

Pour l'électroménager, la tendance est restée soutenue en 1982 avec une progression de 5 % en volume, les ventes reculant de 1.7 % d'août 1982 à août 1983.

En revanche deux marchés out stagné en 1982. C'est le cas de la cuisine intégrée (produit d'une valeur supérieure à 20 000 F) qui a reculé en volume de 1,7 %, en raison de la baisse du pouvoir d'achat et du ralentissement de la construction. Cette tendance s'aggrave depuis le début de 1983 avec un recul

Le marché du meuble a régressé en volume de 1.4 % en 1982 et de 7.9 % d'août 1982 à août 1983. Ce marché est fortement concurrencé par les produits « bruns » et de loisir et subit comme les équipements de cuisine le marasme de l'immobilier.

L'étude de CETELEM retraçant l'évolution des différentes formes de distribution, constate que la diversification est profitable pour les distributeurs qui ont réparti leur offre sur les divers marchés ayant connu les meilleurs résultats en 1982.

En matière d'équipement des ménages, l'appareil le plus répandu est le réfrigérateur possédé par 96,1 % des ménages, suivi par la télévision (91,3 %) puis le lave-linge (81,6%). Les ménages restent souséquipés en lave-vaisselle (17,5%).

sogerap

Le conseil d'administration de SOGERAP s'est réuni le 28 octobre

Il a arrêté les comptes de l'exercice 1982-1983, clos le 30 septembre 1983. Le bénéfice d'exploitation s'élève 110.2 millions de francs, contre 72.8 millions de francs l'exercice précédent. Après dotation à la provision pour risques de 20 millions de francs, l'exercice se solde par un bénéfice net de 137,9 millions de francs (dont 65,7 millions de francs de plus-values sur cessions de titres) contre un bénéfice net de 75,4 millions de francs l'année précédente (dont 40 millions de francs de plus-values sur cessions de titres).

Ces résultats permettent au conseil d'administration de proposer à l'assemblée générale, compte tenu des dispositions en vigueur concernant le plafonnement des distributions de bénéfices, la distribution d'un dividende de 21 F par action, contre 19,40 F l'année précédente. Le revenu global s'elèvera à 31,50 F par action, compte tenu d'un avoir fiscal de 10,50 F (impôt déjà payé au Trésor), contre 29,10 F l'année pré-

Les actionnaires pourront opter pour un paiement du dividende, soit en numé-

raire, soit en actions nouvelles créées jouissance du 1= octobre 1983, conformément à la loi nº 83.1 du 3 janvier 1983. Le prix d'émission de l'action sera déterminé lors de l'assemblée générale Les actionnaires de SOGERAP

seront convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 21 décembre comptes et les résultats de l'exercice. Le conseil a également décidé de

convoquer une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire pour délibérer sur les points suivants : - absorption de la société SOPEFI

filiale à 97 % de SOGERAP. - autorisation donnée au conseil d'administration de porter le capital social à un montant maximum de 350 000 000 de francs aux conditions qu'il arrêtera, par émission d'actions libérées en espèces ou par compensation de créances ou par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission,

modification de l'exercice social pour le faire coîncider avec l'année civile.

t at

湯 [ 1887] 1887

本語 (production ) まっという

មិន្រែក 💮

⊋ρib > (

242 miles

Spris to 4 our

- : : - : -

#### CHARGEURS S.A.

Le conseil d'administration a, dans sa séance du 28 octobre, pris connaissance des comptes consolidés au 30 juin 1983 (non audités) qui font ressortir les chiffres

| a-apres: .                                                        |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| (En millions de francs)                                           | 30 juin 1983       | 30 juin 1982       |
| hiffre d'affaires hors taxes                                      | 5 370              | 5 066              |
| Sénéfice net (part du groupe)                                     | 73<br>2 333        | 83<br>2 233        |
| Ces chiffres font apparaître une progression du résultat de 12 %. | in chiffre d'affai | ires de 6 % et une |

Le premier semestre a été marqué par une réduction du trafic d'UTA, en parti-calier sur l'Afrique, par un nouvel affaiblissement des taux de fret maritime entrainant des pertes élevées, par une certaine stabilité de Walon et par une assez forte amélioration des résultats de l'ensemble des autres sociétés industrielles (Spontex, 🦸 le 🚉 🤃 Unitan, Novacel, SEPPIC textile). Par contre, au cours du troisième trimestre, et par rapport à la même période author. de la contre de la même période

de 1982, le chiffre d'affaires s'est accru de 11 % et le bénéfice a fortement progressé grace en particulier à l'UTA, Paquet et Spontex. Ainsi, à fin septembre, le bénéfice net est en augmentation sur l'année précé-

Toutelois, certaines décisions devront être prises d'ici à la fin de l'année afin de diminuer les pertes futures du secteur maritime. Elles entraîneront la constitution de provisions exceptionnelles très importantes dont le montant ne peut toutefois être estimé actuellement.

#### BANQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

renda à Alger du 22 au 24 octobre dernier. Il a été reçu par le secrétaire d'État au commerce extérieur, le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, le secrétaire général du ministère de la planification et le directeur général des relations financières extérieures au mimistère des finances.

M. Cariès a également rencontré les plus hauts responsables de toutes les banques nationales et de la Banque algé-

#### **IMMINDO S.A.**

La situation provisoire du bilan au 30 juin 1983 fait ressortir un résultat bénésiciaire de 11424226.05F après une dotation de 1368978,99 F aux comptes d'amortissements et de provisions.

Les recettes locatives hors-taxes appelées au titre des trois premiers trimestres de 1983, s'élèvent à 20 439 837 F contre 18 062 683 F pour la même période en 1982, soit une augmentation de 13,16 %.

Depuis le début de l'année, l'exploitation du patrimoine se poursuit dans de bonnes conditions : le taux d'occupation des immeubles d'habitation reste élevé et les surfaces commerciales sont maintenant louées en totalité. L'immeuble de bureaux en cours de construction à Vélisy-Villacoublay devrait être achevé et occupé d'ici à la fin de

l'année. L'exercice 1983 devrait enregistrer une progression des recettes locatives permettant ainsi d'envisager une nouvelle augmentation du divi-

M. François Cariès, président de la rienne de développement, ainsi que conx Banque de l'Union Européenne, s'est de la Sonatrach et de la Société nationale des transports ferroviaires.

Cette visite a été l'occasion de confirmer l'intérêt que porte la B.U.E. su marché algérien et la place qu'elle tient traditionnellement dans le développement des échanges économiques et nanciers entre la France et l'Algérie.

#### MOTEURS LEROY-SOMER

Le groupe Moteurs Leroy-Somer vient de céder à Standard Oil (Indiana) pour 18,4 millions de francs, ses participations dans Solarex Corp. et Semin Etats-Unis (secteur photovoltalque). La plus-value réalisée à cette occasion est de 4.8 millions de francs.

Ces fonds seront réinvestis dans le développement du groupe Moteurs Leroy-Somer - Pompes Guinard en Amérique du Nord Des projets sont actuellement à

l'étade et l'un d'enx devrait aboutir avant la fin de l'année 1983. Le groupe Moteurs Leroy-Somer

Pompes Guinard continue à développer. bien entendu, ses activités dans le domaine photovoltaloue.

Malgré une conjoncture défavorable en France et une baisse des commandes des pays arabes pour les Pompes Gninard, le groupe devrait atteindre en 1983, grace aux progrès à l'exportation en Amérique du Nord, un chiffre d'alfaires consolidé supérieur à 3,1 millions de francs, en y incluant les usines d'Or-léans et de Beaucourt reprises courant 1982 à Alsthom Atlantique et dont le re-dressement se poursuit de façon satisfai-

Le bénéfice d'exploitation consolidé du groupe devrait être de l'ordre de 100 millions de francs et le bénéfice net retraite. (part Moteurs Leroy-Somer)
d'environ 37.5 millions de francs.

### LAVORO BANK INTERNATIONAL Luxembourg, 3 novembre 1983

Suite à une restructuration intervenue au sein du Groupe BNL, Banca Nazionale del Lavoro Holding, Luxembourg, a modifié son objet social pour devenir



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL société anonyme

une banque autorisée à effectuer toutes opérations de banque à Luxembourg. Le 3 novembre 1983 elle a absorbé sa filiale Lavoro Bank International aux droits et obligations de laquelle elle a succédé en assumant tous les engagements de celle-ci.

Le Conseil d'Administration sous la présidence de Prof. Francesco Bignardi et la vice-présidence de Monsieur Angelo Florio ainsi que la Direction et le Personnel resteront les mêmes que ceux de Lavoro Bank International. Banca Nazionale del Lavoro International disposera de moyens propres sensiblement renforcés, le capital social s'élevant à US Dollars 25.000.000 avec des

réserves du même ordre de grandeur.

L'adresse demeure inchangée: 25, bld. Royal - P.O. Box 286 - Luxernbourg Téléphone 25031 - télex 1681 fbint lu R.C. Luxembourg 7953

### LEDUCATION **DE NOVEMBRE EST PARU**

### Sociétés d'Investissement à Capital Variable BNP au 30 septembre 1983

| SI                                 | CAV (orientation)                          | ACTIF NET<br>(en francs) | VALEUR LIQUIDATIVE<br>(en francs) | Of VIDENDE GLOBAL (demier, payé le) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Portefeuille div                   | EUR (*) (**)<br>ersifié                    | 2.993.544.204            | 327,75                            | F 18,23<br>31 mars 1983             |
| <b>EPARGNE-OBI</b> Obligations fra | JIGATIONS (*) nçaises dominantes           | 4.487.790.164            | 165,94                            | F 17,54<br>31 mars 1983             |
| @ EPARGNE-CRO                      | NSSANCE seance françaises et étrang.       | 914.277.655              | 1.383,88                          | F 46,25<br>30 septembre 1982        |
| EPARGNE-INT                        | R<br>bres dominantes                       | 1:288.068,199            | 670,97                            | F 19,37<br>31 mars 1983             |
| NATIO-VALEUR<br>Valeurs frança     | 25 (*)<br>ses (loi du 13/07/1978)          | 5.874.101.076            | 482,65                            | F 37,63<br>31 mars 1983             |
| NATIO-INTER Obligations int        | emationales dominantes                     | 1.075.702.281            | 890,48                            | F 32,06<br>15 avrii 1983            |
| NATIO-EPARGIODIS CO                | NE (")<br>urtes et taux variables          | 1.614.114.215            | 11.763,48                         | F 1.138,26<br>18 avril 1963         |
| NATIO-PLACED<br>Obligations co     | MENTS (*)<br>urtes et taux variables       | 3.278.462.385            | 58.619,34                         | 4.                                  |
| NATIO-ASSOC<br>Emprunts d'Eta      | ATIONS (*)<br>It à taux fixes et variables | 953.193.818              | 21.830,19                         |                                     |

Les actions des SICAV BNP, à l'exception de NATIO-INTER. NATIO-EPARGNE, NATIO-PLACEMENTS OF NATIO-ASSOCIATIONS peuvent être souscrites en PLAN AVENIR

" actions suscapubles d'être souscrites per les Fonds commune de Piscam considues en application de la loi sur la participation des salanés. créde et gérég par la BNP, la Crédit du Nord et Lazard Fréres.

(Placement automatique ou Placement sans impôts). UNE DOCUMENTATION PLUS COMPLÈTE SUR CHAQUE SICAVEST DISPONIBLE DANS TOUS LES SIÈGES DE LA BNP.

MARCHES FINA. NEV

الأحجال والمراس and the second section is a second SAR TOWN TAT The state of the state of No. 1861 ENERGY 大学 \$1.00 CANCELL 1972 - 本\* - 1944 またか regeriakan de la La Company Company 医肾盂切迹 海绵 萨 and the second section of garage in the

ووالارواق المعونة أساران

1 11 10 4 1 2 5 安徽: 医心病系 A COMPANY OF

Linguis Company of the Section 2019

# 5: St. 21

LA VE DES SOCIÉTÉ

Charles And Land Control MARTEIT D 41 F.ZF. - 12 THE STATE OF THE STATE OF die viel der wichte

THE NAME OF THE PARTY OF क्षेत्रक र के स्वयंत्र taranga merupagan da e i de las coma liga Carrier and graduated 165 4 J. 105 8 1 The state of the state of الجواريون المعطوالية

1917 ± \$727 \$1.84 \$ ----MICES QUOTE FAS COLL base 10: 11 2 ्राष्ट्र स्टाप्ट कराई स्टाप्ट कराई 大工 は (2年 ガビ)。 A 1200 THE RESERVE TO A THE PERSON NAMED IN POES AGENTS DE COLONIE (Best 189) 31 dec. 1993 Le profit men

4 ANDUMARCHE CO. Datificante incuming S DU DOLLAS : ----A LITTE AND SCHOOL And the second the on poursell at the same of

MOO VALEUR £3047

it tot lårmist sa

February Sheet THE SE - 100 - D --\*\*\* --ACAL? COS Pinter T P PE THE RESIDENCE --A PROPERTY AND Mary 1

the sale Market Garage

15630 151 15630 15

631 20 802 58 186 57 178 47

10915 35 10915 35

53626 39 53626 39

22082 44 22038 36

11992 29 11873 55

59107 39 59107 39

11622 38 11576 08

265 39 253 35

11614 13 11556 35

11647 70 11580 99

195 51

82031

325 23

338 91

902 18

380 78

1084 67 230 76

50991 55

382 08

318 08

1037 78

438 95

191 93

30071

344 49

910 84

745 59

**976 38** 

416 26

292 30

1070 74

329 47

235 24

1027 47

138 40

859 27

340 66

355 01

945 03

481 60 162 49 338 67

50991 55

400 23

333 19 168 50 189 57

1039 86

781 90

1022 74

308 18

855 00

1121 60

246 41

652 09 623 70

1076 27

1736 71

12810 40 12810 40

Les actionneires &

Le conseil a égalence

catraordinatio util se little

berer sur les peints suring

autorisan donne

social on montage

350 000 · · · · de liza

d'action, liberte to a

compensation de ca

incorperation de made

ou prime d'emission

modification de l'eserge

le faire comoider etar,

30 ელი იცვე

· · ·

MOTEURS LEROY

----

tions qui affett.

rancs)

### DE L'UNION EUROPÉENKE

s importantes dont le posture ne per

टाउद्देश्य वंदा-SOCTECALITE ur, le goud'Algerie, stère de la क्षेत्रका वेद्य flat liet . T. . Friilité TES ALL STI-

scocite les

tutics ics

מבנהל שם tire de こいとうきょうさい 42633F 982. 60:3 162 . 23-

50.00 mierafi il cife Cutalityetter ide i 26.75 FZ. की धार्म किया है

le taux

VALEUR .....

MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS** Bourse de Paris

#### 3 novembre **Piétinement**

Quelques fractions en dessous, quelques fractions au-dessus : l'indicateur instantane de la Bourse de Paris n'a pas cessé jeudi d'évoluer des deux cotés de son niveau précédent, mais tout en demeurant dans un voisinage immediat. Finalement, il s'est établi à 149.5 (-0,11%). Sous les lambris, la situation pa-

raissait s'être sigée. Quelques valeurs se sont degagées du lot (Havas. Presses de la Cité. Lasarge, Mumm, Bic), quelques autres se sont repliées (Cetelem, Amrep. Leroy-Somer, Peufiliale à un de la soci geot, St-Louis, Beghin), mais le plus grand nombre ont marqué le pas. Bref, une sois de plus, le marché n'a pas reussi à sortir de son quasiimmobilisme.

Attentisme, hésitation, expectative.

indécision? L'on ne saurait trop dire. Force est en tout cas de constater que le redressement de Wall Street a laissé la Bourse impavide. Faut-il imputer cette absence de réactions à l'inaptitude des investisseurs à prendre une décision? Possible, car il est difficile d'établir une stratégie. L'horizon ne s'eclaire pas, le pessimisme regne dans les milieux industriels selon l'INSEE, les résultats d'entreprises, ou prévisions de résultats, sont tres inégaux. Après la performance réalisée par le marche depuis le début de l'année (45 % de hausse en moyenne), beau-

présumé de ses forces. La devise-titre a slechi dans le sillage du dollar et s'est échangée entre 10,83 F et 10,86 F contre 10,82 F et

coup se demandent si ce dernier n'a pas

L'or, à Londres, a reperdu un peu du terrain regagné la veille au soir. Son cours a été fixe à 381,75 dollars l'once contre 383 dollars mercredi soir et 377,75 dollars le même jour à midi.

Rechute du napoléon : 659 F contre

665 F. Le lingot est revenu à 98950 F

(-500 F) soit à son plus bas niveau

depuis le 5 avril dernier (99800 F).

#### **NEW-YORK**

La reprise n'aura duré qu'une seule journée. Vingt-quatre heures après avoir manisesté de bien meilleures dispositions, Wall Street s'est, de nouveau, replié jeudi. Le mouvement n'a pas été immédiat. Dereches en hausse à l'ouverture, les cours ont commencé à s'alourdir au bout d'une heure de cotation et, en sin de séance, l'indice des industrielles avait repordu 10,16 points à 1 227,13. Ce sont surtout les « Blue Chips » qui ent

été affectées par les ventes bénéficiaires. comme en témoigne le bilan général, négatil certes, mais très mitigé quand même. Sur 1 951 valeurs traitées, 843 ont baissé, 696 ont monté et 412 n'ont pas varié. Ce sont essentiellement les craintes suscitées par l'incapacité du Sénat à voter un relèvement de la dette publique qui ont

savorisé les dégagements. Ce retard dans la

procédure va contraindre le Trésor à

empranter 300 millions de plus, surtout l'obliger à différer ses opérations de refinancement portant sur 16 milliards de doi-Autour du . Big Board », cependant, le sentiment n'était pas mauvais. - Le marché est en phase de consolidation », disait-on. - Il est, par conséquent, normal que des

mouvements volatiles se produisent. -

95,21 millions.

L'activité a diminué et \$3.35 millions de

titres ont changé de mains, contre

| VALEURS                            | Cours du 2 nov.  | Cours du<br>3 nov. |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Alcon                              | 42 3/4<br>61 7/8 | 42<br>61 3/8       |
| Jaeng<br>Stase Manhattan Bank      | 40               | 39 5/8<br>43 5/8   |
| Du Pont de Nemeuts<br>seemen Kodek | 50 7/8<br>67 7/8 | 50 3/8<br>86 3/4   |
| OCIO                               | 39 3/8           | 39 1/8             |
| ord                                | 86 1/8           | 64 1/2             |

|                      | 1 2100,    | <u> </u> |
|----------------------|------------|----------|
| Alcoa                | 42 3/4     | 42       |
| LT.T                 | . 617/9    | 613/8    |
| 2002                 | 40         | 39 5/8   |
| Jago Manhattan Bank  | .1 44 1/B  | 43 5/8   |
| Du Pont de Nemeurs   | 50 7/8     | 50 3/8   |
| astmen Kodek         | 67 7/8     | 86 3/4   |
| 3000                 | 39 3/8     | 39 1/8   |
| ord                  | 86 1/8     | 64 1/2   |
| ieneral Securic      | 52 3/8     | 517/8    |
| ieneral Foods        | 52 3/4     | 52 1/8   |
| Percent Management   | 1 34 3/4   | 76 3/4   |
| engral Motors        | 77 1/2     | 23/2     |
| ioodyser             | 32 1/2     | 32 7/8   |
| B.M                  | 126 5/8    | 123 7/8  |
| T.T.                 | 41 3/8     | 41 1/2   |
| lobii Cii            | 29 1/2     | 29 3/4   |
| 128f                 | 39 7/8     | 39       |
| chlumberger<br>exaco | 53 1/4     | 52       |
| evaco                | 35 1/2     | 35       |
| AL Inc.              | . 31 1/4   | 31 1/2   |
| Inian Carbida        | 85 1/2     | 643/8    |
| S. Steel             | 27 1/4     | 26 7/8   |
| Vestinghouse         | 49 1/2     | 48 3/4   |
| erox Corp.           | 46 3/8     | 47       |
|                      | ין פונכ טד | 77       |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

GOODYEAR. - Le numéro un mondial du pneu enregistre, pour le troisième trimestre, une baisse de son bénéfice net proche de 21 % (82,2 millions de dollars, contre 104 millions à pareille époque en 1982). Le recui, pour les neuf mois, est encore plus prononcé : 38 % avec un résultat net de 163,5 millions de dollars, contre 264,2 millions.

ORTIZ-MIKO. - Pour l'exercice entier, les prévisions de résultats consolidés portent sur un chiffre d'affaires secru de 12 %, à 2,9 milliards de francs, mais sur un bénéfice net équivalent au précédent (97 millions de francs).

EURAFRANCE. - Pour l'exercice clos le 30 septembre, le bénéfice net comptable s'élève à 82,8 millions de francs (+9,8%). Le dividende net est

| INDICES QUOT          | TIDIENS | ì      |
|-----------------------|---------|--------|
| (INSEE, hase 100 : 31 |         |        |
| <b>(</b>              | 2 nov.  | 3 pov. |
| Valeurs françaises    | 1444    | 144.8  |
| Valeurs étrangères    | 150,2   | 158,7  |
| C+ DES AGENTS D       | E CHA   | NGE    |
| (Base 100 : 31 dis    | 1982)   |        |
|                       | 2 DOV.  | 3 nov. |

Indice général ...... 140,9 141 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 4 nov. ...... 12 3/4 % COURS DU DOLLAR A TOKYO 3 nov. | 4 nov. i dollar (en yeas) ..... cios 234,45

fixé à 21,50 F, contre 20 F. Une réintroduction des actions de la filiale SOVAC aurait lieu en 1984.

MARTELL RACHÈTE JEAN D'AVÈZE. - La société Jacomo France, filiale des Cognacs Martell, vient de prendre une participation de 75 % dans la maison de parfums et produits de beauté Jean d'Avèze (filiale de Synthelabo, firme pharmaceutique du groupe L'Oreal).

un résultat comptable de 77 millions. Le chissre d'assaires de Jean d'Avèze, - crème de Jouvence », s'est élevé, en 1982, à 36 millions de francs.

|                                           |              |               |                     |                 |                 |                      | ·              |                 |                    |                |                  |                                         |                         |                 |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| BOU                                       | RS           | E             | DE PA               | R               | S               | Con                  | pt             | an              | t                  | 3              | N                | OVEN                                    | 1B                      | RE              |
| VALEURS                                   | %<br>du nom. | 20 qu         | VALEURS             | Course<br>prés. | Dermer<br>cours | VALEURS              | Coars<br>pric. | Darmer<br>cours | VALEURS            | Cours<br>proc. | Daznier<br>cours | VALEURS                                 | Cours<br>préc.          | Demies<br>cours |
| 3 %                                       |              | 0 279         | Delmas-Violenz      | 546             | 558             | Porchar              | 183            | 165             | Feather            | 247            |                  | Tenneco                                 | 437                     | 435             |
| 5%                                        | 39           | 3 781         | Day, Rig. P.4.C (L) | 111 80          |                 | Profits Tubes Est    | 6 50           |                 | Fraider            | 0 45           |                  | Thora EM                                | 99 90                   |                 |
| 3 % amort. 45-54                          |              | 0 779         | Didne-Botton        | 289             | 280 40          | Prouvost ex-Lain.R.  | 35 10          |                 | Gán Beigique       | 338            | 328              | Theseen c. 1 000 .                      | . 305                   |                 |
| Erop. 7 % 1973                            | 9210         |               | Diet Indoction      | 340             | 332             | Providence S.A       | 434 70         |                 | Gereat             | 450            | 459              | Total indust, its                       | 1950                    | 1940            |
| <del>Сп</del> р. 8,80 % 77                | 112 80       | 3 987         | Drag. Trav. Pab     | 185             | 186             | Publicis             | 880            | 860             | Gira               | 119            | 122              | Visite Mostagne                         | 600<br>322              | 590<br>327      |
| 9,80 % 78/93                              | 88 95        |               | Duc Lamothe         | 196             | 203 80          | Det Cont D           | 152 10         |                 | Goodyser           | 331            | 342              | Wagone-Lits                             | 83                      | 85              |
| 8,80 % 78/86                              | 89 75        |               | Duniop              | 8 70            | 5 200           | Resorts Indust.      | 89 30          |                 | Grace and Co       | 475            | 480              | *************************************** |                         |                 |
| 10,80 % 79/54                             | 91 06        | 1 800         | East Bees, Victy    | 920             | 377             | Ravidoo              | 444            | 426             | Grand Metropolican | 54             | 54               |                                         |                         |                 |
| 13.25 % 80/80                             | 99 80        |               | Enex Vitte          | 923             | 960             | Regita-Zan           | 125 50         |                 | Guit Oil Caracta   | 145            | 145              | SECONE                                  | BAAD                    | <b>PUÉ</b>      |
| 13,80 % 80/87                             | 101 65       |               | Economists Contre   | 2200<br>415     | 2200<br>413     | Ripoin               | 55             | 48 20 a         | Harteboost         | 611            | 641              | DECOM                                   | 1 IACACL                | CHE             |
| 13.80 % 81/99                             | 100 85       |               | Georg-Sangus        | 215             | 219             | Rochefortaine S.A    | 63             |                 | Honeymol lac       | 1350           | 1335             |                                         | 1 62 3                  |                 |
| 16,75 % 81/87                             | 11050        |               | Electro-Financ      | 485             | 481             | Rachette-Conpa       | 15 45          | 16              | Hoogowen           | 119 50         |                  | AGPRD.                                  | 985<br>366 10           | 965<br>367      |
| 16,20 % 82/90<br>16 % jun 82              | 110 60       |               | Eli-Appropri        | 149 80          |                 | flosofo (Fal.)       | 114            | 114             | L.C. industries    | 470            | 465              | Par East Hotels                         | 102                     |                 |
| ED.F. 7,8 % 61                            | 137 05       |               | ELM Leblanc         | 620             | 610             | Rouger et Fils       | 63             |                 | Inc. Min. Chem     | 440            | 450              | Marin Immobiliar                        | 1870                    | 1870            |
| E.D.F. 14,5 % 80-92                       |              | 17010         | Entropéis Pant      | 248             | 250             | Rousselet S.A        | 348 50         | 360 50          | Johannesburg       | 1290           |                  | Mitaliana Minara                        | 133<br>286              | 133             |
| Ch. France 3 %                            | 148          | 2003          | Energie (5)         | 1131            | 1131            | Secer                | 38 20          | 38              | Kubota             | 13 50          |                  | MAKB                                    | 286                     | 284             |
| DIB Boues janv. 82 .                      | 101 40       | 4 791         | Epergne de França ( | 290             | 278 40          | Sector               | 3              | 3 12            | Latonia            | 261 60         | 259 90           | Novotel SLEH                            | 1306                    | 1345<br>359     |
| CMB Paribes                               | 101 60       | 4 781         | Epecia-BF           | 1240            | 1290            | SAFAA                | 73 50          | 71              | Manneamann         | 545<br>34      | 34 50            | Petroligaz                              | 350<br>477              | 479             |
| NB Sugz                                   | 101 45       | 4 791         | Escars-Mouse        | 340             | 350             | Salic-Altan          | 200            | 205             | Marks-Spencer      |                | 67               | Sodercho                                | 2250                    | 2300            |
| 30 janu, 82                               | 101 32       | 4 791         | Eurocera            | 588<br>35 70    | 570<br>34 30    | SAFT                 | 214<br>25      | 212<br>25       | Hadland Bank Pic   | 69<br>96 50    |                  | Solibus                                 | 219                     | 227             |
| LS.N. 10,50% 77.                          | 2600         | 245           | Europ, Accumul      | 750             | 755             | Seine-Rapholi        | on i           | 9170            | Nat. Naderlanden   | 640            | 842              | Rodenco                                 | 480                     | 481             |
| arretour 6,75% 75                         | 312          | 31 500        | Feir Poin           | 1148            | 1102 o          | Sainer du Midi       | 235            | 235             | Noranda            | 202            | 203              | 1100                                    |                         |                 |
| merbal (abl. conv.)                       |              |               | Ferra. Victor (Ly)  | 125 50          |                 | Senta-fé             | 183            | 185             | Objetti            | 19 10          |                  | Hor                                     | s-cote                  |                 |
| storge 6 % 72                             | 304 80       |               | Finaleza            | 89              | 89 50           | Satzani              | 52             | 52              | Pakhoed Holding    | 194            | 196              | Air-Industrie                           | 9 (60)                  | 765             |
| Varial 8,75 % 77 .<br>Victolin 6,50% 70 . | 1165<br>610  | 118           | P\$P                | 96              | 92 20           | Severence (M)        | 87             |                 | Petrofine Casada   | 950            | • • • •          | Alees                                   | 170                     | ••==            |
| dolg-Happes, B%77                         | 1540         | 61 200        | Frac                | 198 50          |                 | SCAC                 | 202            | 200             | Pfiger inc.        | 430            | 440              | Caldosa de Pia                          | 30                      | 30              |
| fer. (Fee) 7,50% 78                       |              | 154<br>20 460 | Focus (Chit. and    | 1200            | 1200            | Selfer-Leblanc       | 262 50         | 265 50          | Phonoix Assurance. | 47 50          |                  | C.G. Harrima<br>Coperax                 | 430                     | 430 10          |
| sugect 6 % 70-75.                         | 342 20       |               | Fonciera (Cia)      | 170<br>60 20    |                 | Secreto Macheugo     | 141 20         | 144 40          | Page               | 11 25          |                  | F.B.M. Q2                               | 70                      | 3 50            |
| anofi 10,25 % 77 .                        | <b>85</b> 5  |               | Fonc. Lycanese      | 1310            |                 | SEP. (M)             | 82             |                 | Procter Gamble     | 629            | 610              | Files Fournies                          | 2 10                    |                 |
| CRES 9,75 % 78.                           | 148          | 15 100        | Foncas              | 144             |                 | Serv. Equip. Villa   | 43 50          |                 | Ricoh Cy Ltd       | 45 70          |                  | Imp. GLang                              | 1 70                    | EE 20           |
| West 7 % 74                               | 165          | 16 050        | Forges Gueugnon     | 19              | 18 20 o         | Sdi                  | 42             | 41              | Rolinco            | 1112           | 1112<br>1179     | La Mura<br>Maural et Prom               | 61 10                   |                 |
| hom_CSF 8,9% 77                           | 237          | 23 850        | Forges Streebourg   | 128             | 127             | Septra-Alcetal       | 218<br>810     | 217 50<br>810   | Robeco             | 1150<br>86     |                  | Pronuptie                               | 130                     |                 |
|                                           |              |               | Forister            | 1270            | 1270            | Sinciple             | 118 90         | 118 90          | S.K.F. Akcieboleg  | 198            | 198              | Recento N.V.                            | 729<br>129              | 720<br>129      |
|                                           |              |               | Fougerale           | 110             |                 | Sigh (Plant, Hévées) | 176 70         |                 | Sperry Rend        | 469            | 471              | Sabi, Moniton Corv                      | 129                     | 129             |
|                                           |              |               | France LARLD        | 96              | 100             | Simno                | 435            | 436             | Steel Cy of Can    | 231            | 231              | S.K.F.IAppic mic.).<br>S.P.R            | 60<br>104 50            |                 |
| VALEURS                                   | Cours        | Dernier       | France (La)         | 545<br>205      | 585<br>197      | SMAC Acidesid        | 155            | 156 10          | Stationtain        | 180            | 150              | Total C.F.N.                            | 59                      |                 |
|                                           | préc.        | COUR          | Frankei             | 790             | 790             | Solal financiers     | 329            |                 | Sud Alkanettes     | 315            |                  | Ulinex                                  | 219                     | 229             |
|                                           |              |               | From Paul Renard    | 439             | 450             | Solie                | 161 50         | 163 10          |                    |                | \                |                                         |                         | 1 100           |
| ciers Paugeot                             | 42           | 42            | GAN                 | 835             | 540             | Soncoral             | 382            | 397 d           |                    |                |                  |                                         |                         |                 |
| .G.F. (St Cont.)                          | 335          | 336           | Gaumont             | 569             | 565             | SOFLP.MI             | 101            | 101             | MALEIDO            | Émission       | Raches           | VALEUR                                  | Emission                | Rachat          |
| G.P. Via                                  | 3415         | 3410          | Gez et Eeux         | 1265            | 1256            | Solvegi              | 752            | 755             | VALEURS            | raes incl.     | net              | VALEUR\$                                | Emission<br>Frans Incl. | Opt             |
| or, inc. Madea i                          | /1           | 71            | P                   | 440             | -               | Crownel              | 210            | 101 Ch.         |                    |                |                  |                                         |                         |                 |

| TALLOI IV           | préc.  | COUTS  | Frankei             | 205           | 197             | Sobi tosociera        | 329        | 336      | Sud Allemetres               | 315        |               | USeex                  |
|---------------------|--------|--------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------|----------|------------------------------|------------|---------------|------------------------|
|                     |        |        | Fromagenes Bei      | 790           | 790             | Solie                 | 181 50     |          | 1                            | 7 0.0      | 1             | 10                     |
| Aciers Peupeot      | 42     | 42     | From Paul Renard    | 439           | 450             | School                | 382        | 397 d    |                              |            |               |                        |
| A.G.F. (St Cant.)   | 335    | 336    | GAN                 | 835           | 540             | S.O.F.LP. MO          | 101        | 101      |                              | 4          |               |                        |
| AGP. Vie            | 3415   | 3410   | Gaumont             | 569           | 565             | Solragi               | 752        | 755      | VALEURS                      | Emazion    | Raches        | VALEUR\$               |
| Agr. Inc. Madeg.    | 71     | 71     | Gez et Eeux         | 1265          | 1256            |                       | 210        | 201 800  |                              | Fras incl. | net           |                        |
| Alfred Herico       | 65     | 64 50  | Genven              | 110           |                 | Sogues                | 80         | 76 80    |                              |            |               |                        |
| Allobroge           | 361    | 380 50 | Gir. Arm. Hold.     | 25 10         |                 | Souders Assog         | 128 30     |          |                              | S          | ICAV          | 3/11                   |
| André Roudière      | 100    | 103    | Gertend (Ly)        | 580<br>128 80 | 552             |                       |            | 172 80   | Action France                | .F 211 13  | 201 56        | Laffate est-terme      |
| Applic Hydraul      | 285 10 | 280 10 | Gévelot             | 179           | 146 40 d<br>179 |                       | 180        | 245      | Actions byearies             | 270 47     |               | Laffitte Expension     |
| Arbei               | 41 50  | 41     | Gr. Fin. Constr     |               |                 | SPI                   | 254 80     | 240      | Actions Salactions           | 314 84     |               | Laffate France         |
| Artois              | 379    | 380    | Gds Mout, Corbail   | 82            | 82              | Spie Battonolles      | 145        | -2.22    | Asticatoi                    | 334 89     |               | Lafitte Obic           |
| At. Ch. Loire       | 17 40  |        | Gds Moul Paris      | 263           | 255             | Seesi                 | 239        | 238      | AGF 5000                     | 230 20     |               | Leffers-Reed           |
| Aussedat Rev        | 17 65  |        | Groups Victoire     | 435<br>155    | 422<br>151      | Synthetabo            | 270        | 275      | Acisso                       | 353 96     |               | Laffate Tokyo          |
| Bain C. Moneco      | 85 50  |        | G. Tracep. Inc.     |               |                 | Tattinger             | 670        | 697      | A.G.F. Interfends            | 374 92     |               | Los Associations       |
| Bacceia             | 405 10 | 400    | Heard-U.C.F.        | 36            | 37 40           | Testus Acquites       | 100 10     | 103      | Atal                         | 231 49     |               | Lieset portefeuille    |
| Banque Hygoth. Eur. | 334    | ***    | Hetchinson          | 33 90         |                 | Thans at Muth         | 45 10      |          | ALTO.                        |            |               | Mondiale Investigation |
| Blenzy-Cuest        | 283    | 278    | Hydro Energia       | 131           | 130 10          | Tesner                | 26 50      | 25 50    |                              | 184 94     |               | Monecic                |
| B.N.P. Intercontin. | 126    | 129 50 | Hydroc St-Denis     | 55            | 400             | Tour Estel            | 281        | 282      | Amérique Gestion             | 513 25     |               | Malo Chications        |
| Bénédictine         | 1378   | 1350   | Immindo S.A         | 188           | 188             | USper S.N.D.          | 150        | 152      | Associa<br>So year transfers | 21250 70   |               | Natio Assoc            |
| Bos-Marché          | 82     | 85 30  | Imminest            | 123           | 128             | Ugimo                 | 188        | 187      |                              | 270 48     |               | Natio-Epergos          |
| Borie               | 345    | 321    | Immobel             | 285           | 275             | United                | 470        | 485      | Capital Plas                 | 1207 32    |               | Natio-later            |
| Bras. Glac. Int.    | 621    | 819    | pusuopendre         | 441 40        |                 | Unide                 | 140 40     |          | CLP                          | 812 73     |               | Natio Placements       |
| CF                  | 352    | 357    | immob. Marselle     | 1478          | 1480            | UAP.                  | 544        | 543      | Convenience                  | 284 52     |               | Natio - Valents        |
| Cambodge            | 183 50 | 183 50 | Immofice            | 390           | 370             | Union Brasseries      | 59 30      |          | Corana                       | 1015 30    |               | Chicago                |
| CAME                | 97     | 9.2    | Industriale Cle     | 844           | 648             | Union Habit           | 255 50     | 255 50   | Creditor                     | 387 70     |               | Pacifique St-Honoré    |
| Campenia Sem.       | 195 90 | 195 80 | Interball (aCL.)    | 325 20        |                 | Un kars France        | 260 50     |          | Croise, Isterobil            | 355 91     | 239 77        | Parites Epergre        |
| Caget, Padario      | 223 20 | 223 20 | Invest. (Sei Cent.) | 632           | <b>607</b> 0    |                       |            | 279      | Déméter                      | 55806 03   |               | Paritas Gestica        |
| Carbone Lorraine    | 52 10  | 50 50  | Jaeger ,            | 50            | 48 50           | Lin. Ind. Crédit      | 282        |          | Drouge-Falace                | 284 14     | 271 26        | Passancine Retraite    |
| Carneud S.A.        | 100 50 | 96 50  | afine Bel           | 265           |                 | Usinor                | 1 18       |          | Decept Investige.            | 728 97     | <b>695 91</b> | Photo: Placements      |
| Caves Requestors    | 771    | 745    | Lambert Febres      | 78            | 75              | WTA                   | 167        | 167      | Dropot-Sécurité              | 191 59     | 182 90        | Pierro Investiga       |
| CEGFig.             | 178    | 17R    | Larapes             | 110           | 110             | Viscey Boarget (Ny) . | 8 65       |          | Francia                      | 239 13     | 228 29        | Placement or learns    |
| C.E.M.              | 29     | 29     | La Broase-Dupont    | 71 10         |                 | Virax                 | 50 50      | TO 300   | Epercoast Sicay              | 6037 52    | 6007 58       | Description Investor   |
| Center, Blanzy      | 880    | 900    | Labori Cle          | 739           | 742             | Waterison S.A         | 274        | LIL      | Epergne Associations .       | 23378 64   |               | Rendem. St-Honori      |
| Contrast (Pby)      | 101    | 102.80 | Lite-Boardres       | 245           |                 | Brees. du Marco       | 131 40     | 126 20 o | Ecogne Capital               |            |               | Sécar. Mobilies        |
| Cerabati            | 57     | 58     | Locabail Iromob     | 470           |                 | Brass, Ouest-Afr      | 19 70      | 19 70    | Epages Coles.                | 1355 64    |               | Sälcourt terree        |
| C.F.F. Ferrades     | 711    | 115 50 | Loca Expansion      | 156           | 156             |                       |            |          | Epergne Industr.             | 411 03     |               | Sale Mobil Die         |
| C.F.S.              | 618    |        | Localinancière      | 208 50        |                 |                       |            |          | Eperges-train                | 678 69     |               | Selection Renders      |
| CELB                | 326 40 | 313 30 | Locates             | 350           | 344             | Étran                 | gères      |          | Eparges Citing               | 175 30     |               | Silect Val Franc       |
| CGV.                | 90     | 93 60  | Lordex (Rty)        | 104           | 104             |                       | 90.00      |          | Epergos Unio                 | 886 94     |               | Scar Associations      |
| Chambon (M.)        | 344    | 345    | Louwie              | 348           | 345             | 450                   | 220        |          | Epergee-Valear               | 338 94     |               | SEL k. et ét.          |
| Chambourcy (ML)     | 1259   |        | Lechaire S.A        | 210           |                 | AEG                   | 330<br>284 | 284      | Eperating                    | 1061 90    |               | Scringe                |
| Champax Myl         | 102    | 103    | Machines Bull       | 40            | 38 40           | Alcan Alum            | 392 20     | 207      | Estocit                      | 8765 74    |               | Saw 5000               |
| Chim. Gde Partisse  | 63 50  | 63 50  | Magazina Uniprix    | 59            | 56 65           | Algesteine Back       |            |          | Esto-Croisterice             | 396 25     |               | Shakassa               |
| C1. Martime:        | 317 .  | 318    | Magnant S.A         | 49            | . 45 .          | Am Petrolina          | 560        |          |                              |            | 4-4-          | State                  |
| Ciments View        | 200    |        | Markines Part.      | 144           | 140             |                       | 230        |          | Foocier investies.           | 622 19     | 583 98        | Supreta                |
| Circum (R)          | 122    |        | Marocaine Cie       | 34 80         |                 | Arbed                 | 400        |          | France Garanda               | 274 98     | 289 59        | Calena                 |

|   |                                             | Reev 1               | 05      | 02.57   | Lordex (Ry)         | 104    | 1 704  |                       |        |        | Parameter III        | 000 H4   | 047 5          |                  | É |
|---|---------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|----------------------|----------|----------------|------------------|---|
|   | Jean d'Avèze (filiale de Synthelabo, firme  | CGV                  | 30      | 33 60   | Louvre              | 346    | 345    |                       | 1      |        | Epergne Unio         | 886 94   |                | Seri-Autocutions |   |
|   | pharmaceutique du groupe L'Oreal).          | Chambon (M.)         | 344     | 345     | Lechaira S.A.       | 210    | 201 60 | AEG                   | 330    |        | Epergee-Value        |          |                | SELf. wet        | 1 |
|   |                                             | Chamboustry (M.)     | 1259    |         | Muchines Bull       | 40     | 38 40  | Alzo                  | 284    | 284    | Eperating            |          |                | Scringe          |   |
|   | - Cet accord, précisent Martell et Syn-     | Champex (Ny)         | 102     | 103     |                     |        |        | Alcan Alum            | 382 20 |        | Especie              | 8765 74] | <b>£353</b> 25 | Saw 5000         |   |
|   | thelabo dans un communiqué commun,          | Chim. Gde Partisse . | 63 50   | _       | Magazine Uniprix    | 59     | 55.65  | Algemeine Back        | 1260   | 1270   | Euro-Croisserice     | 396 26   | 378 29         | Shakares         | ĺ |
|   | répond au souci de Synthelabo de pour-      | C1. Martine :        | 317 . [ | 318     | Magnant.S.A         | 49     | - 40   | Are Petroline         | 560    |        | Foocier Investies.   |          |                | States           |   |
|   | suivre la concentration de ses activités    |                      | 200     | 207     | Markines Part.      | 144    | 148    | Arbed                 | 230    |        | France Garantia      | 274 98   |                | Suprete          | 4 |
|   |                                             | Citram (B)           | 122     | • • • • | Marocaine Cie       | 34 80  |        | Asturience Nices      | 100    |        | France Investige.    |          |                | Sivinor          |   |
|   | de Martell de développer une activité       |                      | 360     | 364     | Métal Déployé       | 276 10 | 280    | Banco Central         | 89     | 90     |                      |          |                | SI-Est           |   |
|   | de Marteit de developper une activité       | CL MA (FrBail)       | 350     |         | M.R.                | 43     | 44 70  | Bos Pop Espanol       | 82     | 83     | Fr. CHL (NOOK)       |          |                | sie]             | l |
|   | complementatie de celle de Jacomo.          | CMINA May May 20     | 4.80    |         | Mic                 | 225    |        | B. N. Maxique         | 7 25   | 65     | FRANCE               | 227 88   | 217 56         | eni              | 1 |
|   |                                             | Cochery              | 54      |         | Most                | . 400  | 410    | B. Régl. Internet.    | 38200  | 35100  | Fractidor            | 229 58   | 219 17         | Billians         |   |
|   |                                             | Cotradel (Ly)        | 406     |         | Madella S.A.        |        | 109    |                       | 106    | 30100  | Fractitation         | 404.86   |                | Soliment         |   |
|   |                                             |                      |         | 242     | Naval Worgs         | 140    | 140    | Barlow Rand           |        | ****   | Fractive             | 58049 97 | 57905 21       | Sogephysia       |   |
| 1 |                                             | Cogifi               | 211 50  |         | Navig. (Nat. de)    | 61     |        | Blyvoor               | 130 10 | 138 80 | Gestion Associations | 109 27   | 106 60         | Sogret           |   |
| 1 |                                             | Corpindus            | 544     |         |                     | 326    | 319    | BOWELL                | 34 90  | 34 80  | Gestion Mobility     | 586 34   | 540 68         | Scortar          |   |
| 1 | Date the district triples and the contract  |                      | 155 1D  |         | Nicoles             | -70    | 67 20  | British Petroleon     | 68     |        | Gest Rendement       |          |                | Solei lavetee.   |   |
| l | P-1 10 (P-0-P ) - 0-11 (                    | Comp Lyon Alem.      | 183     |         | Notice Gougis       |        |        | Br. Lambert           | 487    | 484 90 | Gest S& France       |          | 342 (%         | U.A.P. investibs |   |
| l | lions, il est passé à 75 millions de francs | Concords (Ls)        | 249 80  |         | OPB Paribas         |        |        | Cabod Holdings        | 115 .  | 114    | Heusemann Obig.      | 1212 25  |                | Unimace          |   |
| ĺ | an 30 juin 1083)                            | C.M.P                | 12      | 11 50   | Optory              | 109    | 104 50 | Canadian Pacific      | 412 50 | 414    |                      |          | 1 101 440      | Uniforciar       | Ы |
| ľ |                                             | Corete S.A. (Li)     | 15 80   | 22,85   | Origoy-Deservice    | 125    | 126 50 | Cockeril Cuga         | 29 50  |        | Hazina               |          |                | Uniquesco        | Г |
| ı | La société mère Martell a réalisé, lors     | Crick (C.F.R.)       | 200     |         | Palais Nouvelaté    | 298    | 298    | Cominco               | 483    | 483    | INCT                 |          |                | Uni-Jacon        |   |
| ŀ | de son dernier exercice, clos le 30 juin    | Crist Gin. Incl      | 385     |         | Paris France        | 96     | 100    | Commerzbank           | 745    |        | Indo-Some Valeurs    |          |                | UnireCts         |   |
| 1 | 1983, 971 millions de francs de chiffre     | Cr. Universel (Ce)   | 438     | 438     | Paris-Orléans       | 159    | 159    | Courtaulds            | 15     |        | ind. française       | 11300 92 |                | Univer           | 1 |
| ŀ | d'affaires (contre 922 précédemment) et     |                      | 115 50  | 115 50  | Part, Fin. Gest. in | 288 50 |        | Dent. and Kraft       | 723    | 721    | interablis           | 10373 81 | 9903 40        | Valoram          | ı |
|   | un résultat comptable de 77 millions.       | C. Sabl. Saine       | 115     | 115     | Parhé-Cinéme        | 252    |        | De Beers (port.)      | 81 90  |        | intendent France     | 267 51   | 255 38         | Valor            | 1 |
|   | ou identitie dombinen en mandi-ne           | Derblay S.A.         | 182     |         | Pashé-Marconi       | 150    |        | Dow Chemical          | 378    | 378    | Intervaleus Indust   | 389 78   |                | Value            | 1 |
| ١ | Le chissre d'assaires de Jean d'Avèze,      | De Dietrich          | 320     |         | Ples Woods          | 90 50  |        | Dreedeer Bank         | 724    | 719    | levest pet           | 10150 48 | 45455.44       | Minus Investor   |   |
|   | qui commercialise notamment la célèbre      | Degreesons           | 150     |         | Piper Heidsieck     | 380    |        | Entrep. Bell Canada . | 273    | 710    | Invest Obligatory    | 12221 54 |                | Worses Investiga |   |
|   |                                             | Detailmine S.A.      | 240     | 249 604 |                     | 114 20 |        | Fernmer of Art.       | 76 20  |        | base S-Heart         | 654.48   |                | 4 : prix prijek  | 4 |
|   |                                             |                      |         |         |                     |        |        |                       |        |        |                      |          |                |                  |   |

|                                                                                                                                                                                                     | Dans la que<br>tions en por<br>du jour pa                                           | redates                                                                                                                                                                                        | jes, des                                                                                                                                                                                                                                  | cours de                                                                                                                                                                                                         | a la séan                                                            | 68                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ré                                                                                                                                                                           | g                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mer                                                                                                                                                                                                                     | nt                                                                                                                                                                                                         | n                                                                                                   | ne                                                                                                                                                                                                                            | ns                                                                                                          | u                                                                                               | el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | · ·                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | s : coupon c<br>a : offert; d                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | détaché                                                                                                                                                                                                         | ;                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compani<br>sation                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                             | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                               | Premier cours                                                                                                                                                                                                                             | Dentier<br>cours                                                                                                                                                                                                 | %<br>+-                                                              | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                  | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dentier<br>cours                                                                                                                                                             | %<br>+-                                                                       | Compen-<br>setion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                 | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                           | Premier<br>COURS                                                                                    | Cours cours                                                                                                                                                                                                                   | %<br>+-                                                                                                     | Compan<br>sation                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours'<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                     | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                        | Dentier<br>cours                                                                                                                                                                                                            | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compen-<br>sation                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                        | Cours<br>prácád.                                                                                                                                                      | Presider<br>COURS                                                                                                                                                                                | Cours.                                                                                                                                                                                                          | %<br>+-                                                                                                                                                       |
| 1910<br>3010<br>176<br>830<br>495<br>425<br>73<br>153<br>880<br>350<br>1000<br>445<br>220<br>515<br>360<br>645<br>270<br>1500<br>685<br>2300<br>1310<br>930<br>525<br>72<br>750<br>255<br>77<br>760 | Bouygues                                                                            | 177<br>885<br>488<br>435<br>71 50<br>154 10<br>955<br>336<br>330<br>1009<br>440<br>218<br>510<br>348 50<br>109 80<br>274 50<br>683<br>212<br>1435<br>1599<br>693<br>2350<br>1300<br>923<br>530 | 178 50<br>910<br>493<br>430<br>71 50<br>154<br>815<br>330<br>329<br>1011<br>440<br>224 80<br>515<br>346<br>110<br>267<br>894<br>215<br>1455<br>1699<br>706<br>2380<br>1300<br>\$20<br>1300<br>\$20<br>537<br>253<br>526<br>72 50<br>77 75 | 920<br>494<br>430<br>72<br>154<br>815<br>330 20<br>328<br>1010<br>440<br>224 80<br>515<br>345<br>109 90<br>267<br>639<br>221<br>1455<br>1699<br>704<br>2380<br>1300<br>920<br>537<br>257<br>526<br>72 40<br>7 75 | +047<br>+016<br>+016<br>+016<br>+016<br>+016<br>+016<br>+016<br>+016 | 740<br>565<br>750<br>725<br>159<br>168<br>33<br>85<br>415<br>147<br>980<br>385<br>1220<br>260<br>67<br>230<br>149<br>145<br>430<br>1240<br>250<br>715<br>345<br>845<br>87<br>76<br>1130 | Euromerché Europa se 1 Facora Fichet-baucha Finestel Finestel Finestel Finestel Francerep Gal. Lafayetta Gén. Géophys. GTM-Entrepona Guyenna-Ganc. Hachetta Hénin (Lu) Insétal Ison. Plaina-M. Ind. at Particip. Inst. Mérieux Insetal Ison. Plaina-M. Ind. at Particip. Inst. Mérieux Insetal Ison. Plaina-M. Insetal Ison. Plaina-M. Insetal Ison. Plaina-M. Insetal Les Bellon Lafarge-Coppée Lagrand Lesseur Locafrance Locindus Lycora. Estex Mais. Phérix Mais. Phérix Mais. Phérix Maisretin Nex. Viendei Marchin | 715<br>697<br>159 70<br>34 10<br>36 425<br>1032<br>364 80<br>1185 60<br>220 10<br>392 731<br>1196 90<br>145 90<br>145 90<br>1246 10<br>1246 228 585 709<br>373 845 88 90<br>74 90 | 721<br>743<br>160<br>166 80<br>34 10<br>89<br>425<br>146 10<br>1022<br>369 90<br>369 90<br>230 10<br>394<br>730<br>1150<br>137 90<br>146<br>486<br>245<br>1322<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>1245<br>232<br>232<br>232<br>232<br>232<br>232<br>232<br>232<br>232<br>23 | 1022<br>367<br>339 \$0<br>1171<br>251<br>64 20<br>231<br>394<br>730<br>1150<br>138<br>145<br>482<br>247<br>1922<br>1245<br>230<br>800<br>708<br>365<br>821<br>94 90<br>76 50 | + 082<br>+ 002<br>- 118<br>- 057<br>- 045<br>+ 051<br>- 013<br>- 076<br>+ 007 | 150<br>37<br>53<br>199<br>75<br>315<br>115<br>310<br>1450<br>1250<br>1130<br>1150<br>154<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>345<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130 | Printerpal Sic. Printerpal Printerpal Promodits Radiotechn. Refin. (Fse) Recoute (La) Roussel-Uctaf Rum Impériale Sade Sagara St-Louis B. Sanoti S.A.T. Saulnes Schneider S.C.O.A. S.C.R.E.G. Seineg S.F.LM. S.G.E.S.B. | 149 50<br>37 50<br>68 30<br>194 50<br>70 10<br>334<br>115<br>790<br>274<br>122 80<br>1090<br>399 80<br>77<br>148<br>630<br>100<br>154<br>1350<br>380<br>450<br>319<br>157<br>20<br>384<br>50<br>710<br>132 | 790<br>277<br>120 10<br>100<br>401<br>76 10<br>154<br>630<br>100<br>153 10<br>153 10<br>1560<br>465 | 37 40<br>66<br>188 50<br>69 90<br>325<br>116<br>315 90<br>1585<br>790<br>277<br>120 50<br>1106<br>402<br>76 10<br>1151<br>640<br>1163 10<br>1350<br>452<br>317<br>79 90<br>45 80<br>137 50<br>396<br>243<br>714<br>130<br>783 | + 141<br>+ 325<br>+ 109<br>+ 146<br>+ 155<br>- 166<br>+ 158<br>- 277<br>- 1218<br>- 1218<br>- 1218<br>+ 021 | 580<br>800<br>78<br>200<br>38<br>686<br>89<br>180                                               | B. Ottomene BASF (Akt) Bayer Buffelsione Chese Mech. Double Mech. Double Mech. Chese Corp. Ford Mectors Free State Gen. Belgique Gén. Electr. Gen. Mestors Goldfields Hermony Hisacte Hoschet Akt. Imp. Chese Call Inch. Limited IBM Imp-Yokado ITT | 563<br>467<br>37 90<br>475<br>297<br>79 60<br>1296<br>126 90<br>310<br>561<br>733<br>133 50<br>561<br>422<br>730<br>381<br>228<br>336<br>563<br>563<br>563<br>78 45<br>187<br>41<br>731<br>93 90<br>143 90<br>143 90<br>1375<br>78 50 | 668<br>474<br>36 80<br>477<br>301<br>79 30<br>1291<br>126 10<br>310<br>551<br>735<br>137 50<br>563<br>423<br>715<br>390<br>231 50<br>333 50<br>576<br>845<br>78<br>187 50<br>41<br>735<br>93 90<br>148<br>1876<br>77 30 | 930<br>670<br>668<br>461<br>36 90<br>477<br>301<br>80<br>1295<br>124 80<br>306<br>551<br>735<br>133 10<br>657<br>423<br>716<br>389<br>230<br>326<br>576<br>845<br>77<br>185<br>41<br>734<br>93 90<br>147<br>77 30<br>464 30 | - 014 - 075<br>- 014 - 075<br>- 014 - 075<br>- 014 - 075<br>- 014 - 015<br>- 014 - 015<br>- | 490<br>460<br>1180<br>1180<br>475<br>89<br>365<br>565<br>90<br>1540<br>182<br>210<br>860<br>686<br>1060<br>506<br>480 | Norsk Hydro Petrolina Philip Morris Philips Pres. Brand Président Stayo Oxilinas                                                                                                               | 928<br>320 10<br>21450<br>749<br>1055<br>745<br>160<br>411<br>449<br>1150<br>1151<br>480 50<br>92 80<br>350 10<br>568<br>87 50<br>1580<br>181 50<br>220<br>848<br>706 | 1071<br>915<br>320 10<br>21500<br>770<br>1083<br>741<br>154 50<br>405<br>434<br>1180<br>1210<br>467<br>91 50<br>359<br>576<br>88<br>1579<br>161 50<br>218<br>848<br>726<br>1000<br>470<br>465 50 | 77 80<br>1061<br>915<br>320 10<br>21500<br>769<br>1060<br>736<br>154 50<br>390<br>414<br>1180<br>1150<br>470<br>91 50<br>346<br>576<br>88 70<br>1571<br>161 50<br>218<br>848<br>726<br>990<br>441<br>450<br>228 | - 287<br>- 292<br>- 140<br>- 23<br>- 140<br>- 120<br>- 343<br>- 779<br>- 280<br>- 140<br>- 140<br>- 140<br>- 140<br>- 140<br>- 283<br>- 191<br>- 121<br>+ 458 |
| 104                                                                                                                                                                                                 | C.I.T. Alcatel                                                                      | 1412<br>650<br>103 10                                                                                                                                                                          | 1405<br>656<br>103 50                                                                                                                                                                                                                     | 1415<br>660<br>103 50<br>176 10<br>205                                                                                                                                                                           | + 021<br>+ 153<br>+ 038                                              | 930<br>1020<br>776                                                                                                                                                                      | Martoli<br>Merin-Gorio<br>Michelin<br>Michelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 983                                                                                                                                                                               | 960<br>993<br>757<br>1145<br>161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1215<br>955<br>993<br>757<br>1140                                                                                                                                            | + 105<br>+ 101<br>+ 026                                                       | 285<br>125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sign, Ent. El. Silic Sienco Signor Skis Ressignel                                                                                                                                                                       | 282 10<br>123 30                                                                                                                                                                                           | 280<br>124                                                                                          | 481<br>280<br>124<br>1210                                                                                                                                                                                                     | + 041<br>- 074<br>+ 056                                                                                     | CC                                                                                              | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                           | JAS DES B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | MARC                                                                                                                                                                                           | CHÉ L                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| 178<br>195                                                                                                                                                                                          | Colas                                                                               | 175 50<br>211                                                                                                                                                                                  | 176 10<br>205<br>117 90                                                                                                                                                                                                                   | 205<br>117 90                                                                                                                                                                                                    | - 284<br>- 092                                                       | 1140<br>162<br>113                                                                                                                                                                      | Midlend Rk S.A.<br>Mines Kali (Stó) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165<br>112 60                                                                                                                                                                     | 161<br>113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161<br>113                                                                                                                                                                   | + 044                                                                         | 430<br>510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sogerap                                                                                                                                                                                                                 | 484<br>495                                                                                                                                                                                                 | 460<br>492                                                                                          | 460                                                                                                                                                                                                                           | ~ 088                                                                                                       | MARK                                                                                            | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COURS<br>préc                                                                                                                                                                                                                         | 3/11                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | that V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ente                                                                                                                  | MONNAIES E                                                                                                                                                                                     | T DEVIS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | XURS<br>néc.                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>3/11                                                                                                                                                 |
| 520<br>205<br>390<br>48<br>120<br>435<br>1160<br>670                                                                                                                                                | Crédit F. Imm. Crédit Nat. Creusot-Loire Crouzet C.S. Saupiquet Damart-Servip Darty | 240<br>585<br>201<br>399<br>50 50<br>120<br>499<br>1075<br>658<br>559<br>80 10                                                                                                                 | 240<br>565<br>201<br>399 50<br>49 80<br>119                                                                                                                                                                                               | 240<br>566<br>201<br>399 50<br>.49 80<br>118<br>499<br>1065<br>659<br>555<br>80 10                                                                                                                               | + 0 12<br>- 1 38<br>- 1 66<br>- 0 93<br>+ 0 15<br>- 0 71             | 43<br>1300<br>535<br>95<br>486<br>187<br>9                                                                                                                                              | MAN. Pomerroye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45<br>1280<br>451<br>94 70                                                                                                                                                        | 45<br>1295<br>430<br>93 60<br>508<br>195<br>9 50<br>49 16<br>300<br>64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45<br>1295<br>435<br>93 10<br>509<br>195<br>9 70<br>49 15<br>300<br>64<br>620<br>205                                                                                         | + 117<br>- 354<br>- 168<br>+ 180<br>+ 051<br>- 582<br>- 030<br>+ 078          | 380<br>396<br>1260<br>164<br>1910<br>220<br>456<br>185<br>280<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scerce Perrier Tales Luminec Tel: Elect Thomson-C.S.F. T.R.T. U.F.R. U.L.S. Valido Validouse V. Clicanot-P                                                                                                              | 419 70<br>390<br>1236<br>174 50<br>1900<br>177 90<br>177 90<br>299 90<br>68 10<br>1570                                                                                                                     | 411<br>379<br>1225<br>178<br>930<br>230<br>483<br>177 80<br>301<br>69 50<br>580                     | 410<br>379<br>1225<br>175 10<br>1930<br>230<br>480<br>177 80<br>300                                                                                                                                                           | - 231<br>- 282<br>- 080<br>+ 084<br>+ 157<br>- 128<br>+ 212<br>+ 003                                        | Allemage<br>Belgique<br>Peres Bas<br>Danemas<br>Norvinga<br>Grande-I<br>Grande-I<br>Italia (1 ( | in (\$ 1) pe {100 DM\$ . (100 F). s (100 fL) . (100 kJ)                                                                                                                                                                                                | 8 07/<br>304 43/<br>14 97/<br>27 1 63/<br>84 46/<br>108 92/<br>11 97/<br>8 51/<br>5 01/<br>374 61/                                                                                                                                    | 304<br>2 14<br>0 271<br>0 84<br>0 108<br>6 11<br>0 8                                                                                                                                                                    | 370 29:<br>975 1:<br>590 25:<br>450 7:<br>780 10:<br>982 1:<br>492                                                                                                                                                          | 4 100   2<br>9   2<br>5   1<br>1 550   7<br>250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 200<br>98<br>87<br>12<br>12 350<br>9 500<br>5 200                                                                  | Or fin (kilo en ban<br>Or fin (en fingot)<br>Pièce française (2<br>Pièce française (20 fi<br>Pièce beine (20 fi<br>Souverain<br>Pièce de 10 dollar<br>Pièce de 10 dollar<br>Pièce de 5 dollars | 10 fd)<br>(0 fd)<br>(d)<br>(d)<br>(d)                                                                                                                                 | 99<br>3                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 99000<br>99650<br>659<br>368<br>650<br>630<br>760<br>3600<br>1780                                                                                             |

240 240 ... 43 MALR-Passeroys 45 49 49 56 565 565 565 565 565 565 565 565 566 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 5665 566 14 972 14 975 15 200 Pièce française (20 fr) 14 100 Pièce française (10 fr) ...... 84 460 108 850 84 450 108 780 11 976 11 **982** 8 **492** 8 5 10 5 013 5 010 374 610 374 350 385 106 102 860 102 600 43 250 5 258 6 390 6 545 3 439 43 230 5 252 6 390 6 528 3 447 42.250 4.850 4.900 5 450 6 100 6 290 3 310

| Demez | S59 | S0 | 10 | S60 | S60

4):

1):

ani, na:-int-ilet-ithé

)1 ;

Ro-

ort

WL,

کښ-

51: 75-

i.C. 5:

!**!**'J-

oib.

ülé

2

18-

llet let

1012 26-

46-

. 24

Œ-

26-

a.)

NE la

IAC

14-

14

m-

#### UN JOUR DANS LE MONDE

**IDÉES** 

LE PACIFISME EN FRANCE

**ÉTRANGER** 

3-4. PROCHE-ORIENT 4. DIPLOMATIE - La controverse sur la sécurité euro-

5. AFRIQUE - «L'Algérie de Chadii » (il), de notre envoyé special Paul Balta.

8. EUROPE TURQUIE: vingt millions d'électeurs vent désigner quatre cents députés. 6-7. AMÉRHQUES

**POLITIQUE** 

8. Le voyage de M. Mitterrand en Poitou-Charentes. - La nouvelle direction du P.S.

SOCIETE

10. MÉDECINE : une meilleure protection des femmes enceintes. - EDUCATION : la préparation d

calendriar scolaire 1984-1985. 11. RELIGION. SCIENCES.

23. Sports.

LOISIRS ET TOURISME

13. Automnes italiens. Congrès des agents de voyages.

17. HIPPISME : la folie du prix des pur-18 et 19. Plaisirs de la table ; Philatélie

CULTURE

20. LETTRES: la Grand Prix du romen de

l'Academie française à Liliane Guignabodet pour Natalia.

ÉCONOMIE

25. SOCIAL. 28. CONLIONCTURE. - Point de vue « La rigueur et après ? » (III), par Albin Chalandon. 30. AFFAIRES : une nouvelle banque

Rothschild à Londres.

**RADIO-TÉLÉVISION (23)** INFORMATIONS **SERVICES** > (12): « Journal officiel »: Lote-

rie; Loto; Météorologie. Annonces classées (24) Carnet (12); Mots croisés (19); Programmes des spectacles (21-22); Marchés financiers (31).

LE PREMIER

A DROITE

EN RENKONTAINT IES

TISSUS

RODIN

ORIGINALITE

FT L'ESPRIT

DE LA MODE

36. CHAMPS-ELYSEES - PARIS

Prix total à crédit 19.783,20 F sur

Le numéro du « Monde »

daté 4 novembre 1983

a été tiré à 503084 exemplaires

60 mois, T.E.G. 21,75% CREG.

PIANO: LE BON CHOIX

135-139 rue de Rennes, 75006 Paris - Tèl. 544.38.66. Parking à proximité

(Publicité) -

En promotion exceptionnelle

jusqu'au 15 novembre

4 quarts KRITER pour le prix de 3

• Location à partir de 220 F par mois.

• Vente à partir de 329,72 F par mois\*

Fournisseur du Conservatoire National Supérieur de Musique

namm

La passion de la musique!

• Le plus vaste choix : 25 marques,

(Crédit souple et personnalisé).

plus de 200 modèles exposés.

Service après-vente garanti.

RODE

MAGASIN DE TISSUS

#### LES ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES

### Aulnay comme Valmy

gée par M. Jean-Claude Abrioux

(R.P.R.). Mais n'en enlèvera-t-elle

pas aussi à la gauche, comme à

Dreux, dans certaines couches

passé à Dreux, où son candidat,

M. Jean-Pierre Stirbois, avait

recueilli les bénéfices d'une implan-

tation militante de longue date, le

Front national mesurera stricte-

ment, à Aulnay-sous-Bois, l'impact

de ses principaux thèmes: l'insécu-

rité, l'immigration, la fiscalité, au

terme d'une campagne beaucoup

moins passionnée qu'à Dreux et

jusqu'à ce jour sans incident. Toute

la question est de savoir si le score

du Front national lui permettra de

se rendre indispensable au R.P.R.;

La perspective d'une telle alliance

a conduit la gauche à dramatiser.

jeudi soir, l'enjeu du scrutin. La pré-

sence sur la liste de M. Abrioux, en

septième position, d'un ancien mem-

bre du Parti des forces nouvelles.

(P.F.N., extrême droite) a fourni an

P.S., an P.C. et à leurs alliés l'occa-

sion de dire, comme l'a fait M. Fiter-

man, que « le ver est déjà dans le

Le ministre des transports s'est

mis franchement en colère : Quand

j'entend ces gens-là dire qu'après

Dreux, Sarcelles, Antony, ils veu-

lent « libérer Aulnay », je me dis

qu'ils ont de la liberté à peu près le

pour le second tour.

fruit ».

A la différence de ce qui s'est

étreint anjourd'hui la gauche fran-Aninay comme Valmy! La comçaise. Soulignant que la majorité n'a paraison a été faite, jeudi soir pas à « rougir » de ce qu'elle a fait 3 novembre, par l'un des secrétaires depuis mai 1981, ils ont appelé les nationaux du M.R.G., M. Michel électeurs à faire barrage aux sociales? Scarbonchi, qui s'est écrié, tel un Danton à l'adresse des contrerevancharas » ; M. Beregovoy a sourévolutionnaires de 1792 : « Aulnay haité que cette consultation soit « le sera, dimanche, le Valmy de la premier maillon de la reconquête de droite! > opinion »,

Après le congrès de Bourg-

cette commune-ci la majorité est

l'avait emporté de 302 voix, en mars

dernier, la présence de la liste

constituée par Lutte ouvrière et la

Ligue communiste révolutionnaire

et de la liste modérée conduite par

un ancien radical de gauche,

M. Roger Henriot, devrait permet-

tre à la gauche de mieux mobiliser

l'ensemble de son électorat en

« ratissant » plus largement qu'à

Dreux, Sarcelles et Antony, Tandis

que la présence de la liste du Front

national, emmenée par M. Guy Via-

A Anhay-sous-Bois, où la ganche

Comparaison audacieuse mais juste, peut-être, si la gauche gagne en-Bresse, place, justement, sous le son pari. Le gouvernement et la signe de la « reconquête », les sociamajorité espèrent que l'élection parlistes voulent faire, sur le terrain aultielle d'Aulnay-sous-bois (Seinenaysien, la démonstration que la Saint-Denis), dont le premier tour gauche unie peut gagner à nouveau. aura lieu le 6 novembre, permettra Ce terrain-là leur apparaît plus favode donner un coup d'arrêt à la série rable que celui de Villeneuvede victoires locales remportées Saint-Georges (Val-de-Marne), où depuis deux mois par l'opposition à doit avoir lieu l'autre municipale Dreux, Sarcelles, Antony. partielle du 6 novembre, car dans

Le gouvernement s'est ouverte-

ment engagé dans la bataille. Trois de ses membres, MM. Pierre Bérégovoy (P.S.), ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Charles Fiterman (P.C.), ministre des transports, Mass Huguette Bouchardeau (P.S.U.), secrétaire d'État à l'environnement et à la qualité de la vie, étaient venus, ce 3 novembre, à Aulnay-sous-bois soutenir la liste conduite par le maire sortant, M. Pierre Thomas (P.C.), invalidé par le Conseil d'État.

Tous trois se sont longuement employés, avec une certaine solennité, au cours d'une réunion rassemblant plus de mille cinq cents personnes, à exorciser le doute qui

• Le C.D.S.: non à une fusion. - M. Pierre Méhaignerie, président du C.D.S., indique dans une déclaration à Libération du 4 novembre : « Comme à Dreux, le C.D.S. n'est pas favorable à une fusion de listes entre le Front national et l'opposition. Il saudra tout de même battre à tout prix la coalition communistesocialiste, et c'est au Front national sachant qu'il ne saurait y avoir de fusion, de prendre ses responsabi-

#### **NOUVELLE HAUSSE**

**SUR LE DOLLAR : 8,10 F** Plus calme jeudi 3 novembre, la du week-end, en Haison avec l'aggravation de la tension internationale, et,

notamment, vendredi 4 novembre dans

la matinée, la nouvelle d'un attentat

anti-israélieu à Tyr. Par ailleurs, ou a relevé une certaine montée des taux d'intérêt à New-York. En conséquence, le dollar est passé de 2,6450 DM à près de 2,67 DM à Francfort et de 8,05 F à 8,10 F à Paris. Le franc a continué de se raffermir vis à vis du mark, qui a vaix 3,0410 F contre 3,0425 F.



Modele

rengo, enlèvera sans doute des suf-ALAIN ROLLAT. frages à la liste de l'opposition dirimême amour que l'ogre de la

Nuit noire et cordons policiers devant l'emtrée close de la salie Chanteloup, à 20 heures... Les supporters du Front national, venus pour leur meeting électoral, ne sont pas surpris. La réunion a été interdite la semaine dernière par le président de la délégation spéciale, installée à Aulnay, sur demande du commissaire de la République. « Mais, toute la journée, on espérait encore un recours, murmure une femme sur un ton tendu. Ils ne respectent ni nos libertés ni la légalité. » « ils », ce sont les communistes, qui ont demandé l'interdiction, et les pouvoirs publics qui l'ont décidée, pour un motif qui paraît peu crédible : ce même soir se tient à quelques kilomètres une autre réunion. électorale, organisée par la majorité, en présence de trois minis-

tres. Sécurité oblige... Devent un réduit en béton, on roule des cylindres pour faire estrade, on installe des projecteurs. Soudain une clameur « Vive Le Pen ! » Le leader du Front national arrive, suivi de M. Jean-Pierre Stirbols, l'homme de I's effet-Dreux », et de M. Guy Viarengo, candidat à la mairie d'Aulnay. Le trio, protégé par le bunker improvisé, donne le coup d'envoi du meeting, sous les feux des sunlights.

Sécurité et immigration sont les thèmes de la campagne. « Faucher un portefeuille, donner une claque, c'est grave ! », lance M. Viarengo. & Aulnay 3 000 c'est plus que grave. Dans la cité, tout un chacun est armé, prêt à frapper I dit-il. Pour éviter l'affrontement entre Français et immigrés, entre Français euxmêmes, il faut parler du problème, le prendre à bras le corps

et le régler. > . . La première salve d'applaudissement, se transforme en tempête lorsque M. Stirbois fustige les adversaires de tout poil, leurs méthodes de « derrière le rideau de fer ». « Catte élection sera un deuxième test pour la véritable opposition, pour l'opposition molle et pour le P.C. » Une femme se met à crier : « Vive l'union avec le Front ! J'appartiens au P.R. » L'assistance approuve. L'orateur reprend : « M. Chirac espère-t-il que les electeurs voteront pout l'ambiguité et non pour leurs idées ? Le Front national seul est capable de prendre des voix au P.C. et au P.S. »

Lorsque M. Le Pen' commence à parler, c'est le délire. Monté sur son cylindre, l'ancien député retrouve les mots du tribun populaire pour parier du département devenu une « province soviétique », de « la gigantesque vague de ras-le-boi contre le marxisme. la crise économique, l'immigration et l'insécurité ». M. Le Pen lance des interrogations. Est-il normal de laisser « le nouveau venu s'installer les pieds sous la table pour manger notre soupe ? Coucher dans mon lit avec ma femma sous prétexte qu'il arrive avec son chapeau et ses bottes ? » « Plutôt que de faire balayer en hiver à Dunkerque par un Sénégalais. mieux vaut utiliser les robots. » Quelques rires fusent, soulignant

M. Le Pen, mélant l'invective à la biague, sait parler au populo, et ce demier lui en est reconnaissent. Fonctionnaires « qui font à cinquante ce qu'ils peuvent faire à dix », instituteurs « barbus et gau-

le.propos.

Le Front national en « province soviétique »... chistes », clochards « qui vivent à nos crochets ». Et immigrés : & Six millions pour la plupart

cisifs. > Tous sont passes au cri-

légende pour les jeunes enfants

c'est un amour dévorant ! Quand la

France et Aulnay ont-elles été libé-

rées? C'était du temps de la guerre

sace à l'occupant nazi! Ces gens-là

veulent dire que les gens de notre

liste sont des nazis? C'est indécent

intolérable! Un tel langage, ce n'est

plus la démocratie! C'est grave.

c'est maisain! Il ne faut pas laisser

ainsi dériver la vie de ce pays! (...)

Quand on remue la vase, il n'y a pas

que les mauvaises odeurs qui

remontent à la surface, il y a aussi

des créatures, des idéologies, des

attitudes que l'on souhaiterait à

tout jamais enfouies! >, a conchi

Après avoir appelé au « rassem-

blement de toutes les forces du pro-

grès », M. Bérégovoy l'a suivi sur le

même registre : « Il est scandaleux

que des leçons de patriotisme puis-

sent émaner aujourd'hui à notre

égard de ceux qui avaient pactisé

avec Vichy et avec l'occupant ! Oui,

M. Jean-Marie Le Pen et ses parti-

sans, qui participent démocratique-

ment à cette consultation, de se réu-

nir librement ce même jeudi soir?

Interdire à l'extrême-droite de

s'exprimer, est-ce bien la meilleure

façon de combattre ses idées?

N'est-ce pas, au contraire, l'aider à

justifier ses excès, la rejeter vers les

tentations de l'illégalité?

Fallait-il, pour antant, empêcher

M. Fiterman, acclamé.

c'est intolérable!

Dans l'auditoire, on entend quelques réserves... « Bot, on en prend et on en laisse ! > « On connaît Le Pen » et même « on s'en fout ! » Ferait-on de la xénophobie? « Mais non, répond le responsable du Front national c'est une hiérarchie sentimentale. Je préfère mes enfants à ceux des autres, mes voisins à des inconnus, c'est la morale naturelle, celle de l'Evangile. » A peine se laisse-t-on distraire de la lonque péroraison, que dés bruits de voiture en maraude se font entendre. Les regards scrutent la nuit. Le service d'ordre est aux aguets.

Aux alentours de 22 heures, le discours prend fin. M. Le Pen entonne la Marseillaise, reprise à pleine vob. Dans ('assistance, un bras se lève, comme pour le salut fasciste, et s'abaisse tout aussi vite. Le maladroit a été discrètement rappelé à l'ordre par son voisin : « Ouvrez la main avec les doigts bien écartés pour le signe de la victoire, qu'il n'y ait pas de confusion ! > Les projecteurs s'étaignant. Autour du candidat, on semble satisfait du résultat « inespéré dans ces conditions ». Les organisateurs estiment le nombre des participants à mille huit cents, la police à environ trois cents personnes. Très vite, sous la surveillance de la force publique, les voitures repartent. Le circuit est fléché, deux ponts sont interdits à la circulation. Est-ce pour éviter toute envie de rejoindre le lieu de l'autre meeting, labas, au Vieux Pays, celui des ultra-communistes ≥ ?

DANIELLE ROUARD.

#### **STABILISATION** DU CHOMAGE - EN DONNÉES CORRIGÉES -**EN SEPTEMBRE**

Le nombre de demandeurs d'emploi s'est établi à 2087400 à la fin du mois de septembre, en donméca brutes, et à 2033200 en données corrigées. Par rapport au mois d'acût la variation est de + 7.9 % dans le premier cas, et de - 0,1 % dans le second.

#### En Loire-Atlantique **COLIS PIÉGÉ** A FRANCE-INTER: UN BLESSÉ

A Nantes, une animatrice de France-Inter-Loire-Atlantique (FILA), a été grièvement blessée au visage et à l'abdomen par l'explosion, à 10 h 05, vendredi matin 4 novembre, d'un colis piégé. Le paquet, adressé par la poste au nom d'un ancien animateur de la station, contenait deux grenades dont une seule a explosé. La victime, M= Yolande Brun, a été transportée au C.H.U. de Nantes. L'attentat n'a pas encore été revendiqué.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication, qui recevait vendredi des journalistes, s'est élevé « avec indignation contre cette action criminelle ».

#### Aux États-Unis

#### LES VENTES D'AUTOMOBILES ONT PROGRESSÉ DE 18,8 % **EN DIX MOIS**

Les constructeurs américains out vendu en octobre 664 194 automobiles, soit 36,1 % de plus que durant le mois correspondant de 1982 (487 871). Par constructeur les ventes ont été les suivantes : General Motors: 410 177 (38,4 % par rapport à octobre 1982); Ford: 150 340 (+ 41,9 %); Chrysler: 75 938 (+ 14,8 %); A.M.C.: 15 344 (+ 20.6 %); Volkswagen: 7 176 (+ 6,2%).

Pour les dix premiers mois de l'ampée, les ventes des constructeurs américains out porté ainsi sur 5,64 millions d'automobiles, soit 18,8 % de plus qu'au cours de la même période de 1982 (4,75 millions). Pendant cette période, les ventes de General Motors (3,37 millions d'automobiles) ont augmenté de 16,3 %, celles de Ford (1,29 million) de 16,2 %, celles de Chrysler (712 116) de 23,9 % et celles d'A.M.C. (158 409) de 85,9 %. Les ventes de Volkswagen of America (70.858) ont par contre fléchi de 9.6 %, tandis que celles du « nouveau venu ». Honda, se sont élevées à 37 617 unités.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate à adopté le 3 novembre un projet de loi visant à imposer, à partir d'octobre 1984,à toutes les automobiles vendues aux Etats-Unis un certain pourcentage de pièces et de main-d'œuvre américaines: 219 représentants contre 199 se sont prononcés pour cette mesure, soutenue par les syndicats mais qui est vigoureusement combattue par le gouvernement. Le projet va maintenant être transmis au Sénat, à majorité républicaine, où son adoption est loin d'être acquise. -(A.F.P.).

Effervescenc et incertitude à M

aninay-sous-Bo

Villen-uve-Saint-Ge

soldais sans états d'

Heureur juifs d'U.

Inspari pas comme le

De Manière à Moga

ASSUPTION ACE

Les propositions du C

Le gouron des ordin

quaire 1912 : le raille et ile

Mende Diman

ing the second of the second

医三面部 经经济经济

ÉLECTI:

"IETATE"

deux nouveaux t

for amarines

de l'opposites à l'acc Community will fi

De notre en l and the second is regree the Manille \_ -1:11:5 11:4165 mr. cr erecine en with TE ... THE BUT STORES Per CL -80 - 20 - 20 - 5 WHELL ! 咖止, . 、 du festisien b द्वाराठः -74" 44 BEST. AND THE STREET all de la company income ou dans a wire do. T100 - 5583 70 10 est - 9 The second secon BULL DOLL NEWYO Tour desemble in The Control of the St. gue: u' ·F-COTTON SHOW AND Calfrat. mary abidephie zu tantes de caré the materials at the ្រាស់ ក្រុង ដូចក្តុងស្រុ William Branch a littice toque Dan

第二个人公司的数据 a war the Application rictie - ¢ 1. 252. – ie w **មន្ទាញក្នុងស្គី** ್ರಿಗಿತಿನ- ಈ ಕಡಿತ es la prièse et in alle pare. 1200 4 AU JOUR LE JOUR

to pancaria.

Hastice Pour ....

1 Guerre

la Ruser ---

political sistemant of the second of the sec

BRUNO FRAPPAT.

Phu surenien!

Paulieres E.

aux the se grand Er in unt am cod

4 The grant man with de a contanço The Control of bre. M. Georg i ite d'fran cha ಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಾಗಾಗುವುದು meme temps is er areas an res POST & CORRECT OF Le Time Consumer of terrara de carrig Fries et samuel Chiene I County Despairing 1984 & ertrie at Canfiaren L'equitore per cide le redense

Avant travaux d'embellissement LIQUIDATION DU STOCK

Automne-Hiver 1983/1984

PRET A PORTER MASCULIN GRANDES GRIFFES **DEMARQUES MASSIVES** 

38, bd des Italiens, 75009 Paris

Nº 1 de la Fourture d'Occasion

LES DEUX OURSONS 106 Bd de Grenelle 575.10.74



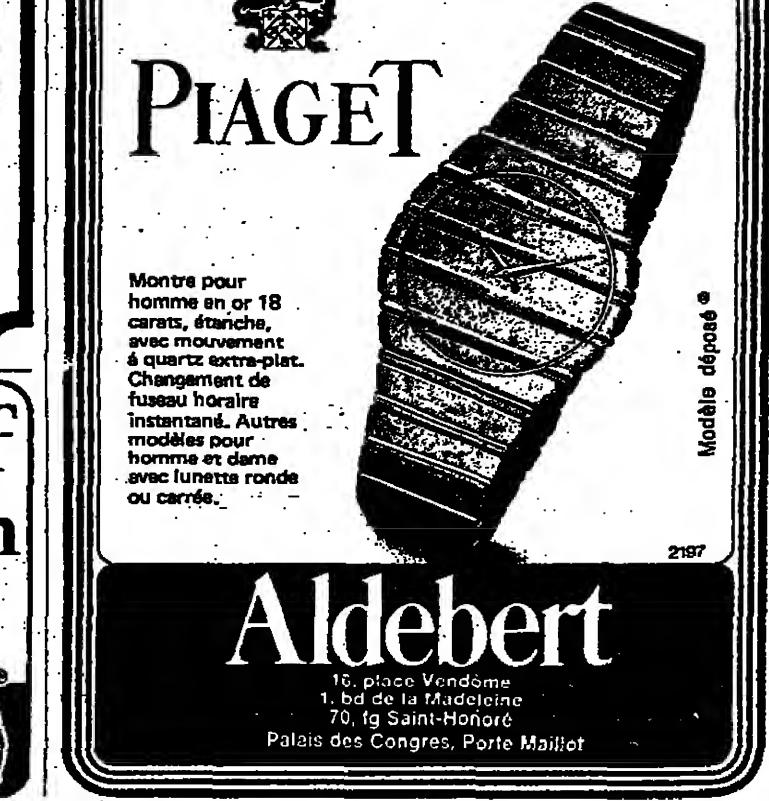